

# U. S. NATIONAL MUSEUM.

# The Rau Library of Archæology

So.

He bequeathed his Archæological collections and library to DR. CHARLES RAU was born in Belgium in 1826. He came to the United States in 1848, and was engaged as teacher at Belleville, Illinois, and in New York. In 1875 he accepted an invitation from the Smithsonian Institution to prepare an ethnological exhibit to be displayed at the Cenwhich position he held at the time of his death, July 25, 1887. tennial Exhibition, and subsequently was appointed Curator of the department of Archæology in the National Museum, the U.S. National Museum.



8 11. 10 gr La tro







66/24





# VOYAGES

# DU BARON DE LAHONTAN

DANS

### L'AMERIQUE SEPTENTRIONALE,

Qui contiennent une Rélation des différens Peuples qui y habitent; la nature de leur Gouvernement; leur Commerce, leurs Coûtumes, leur Religion, & leur maniére de faire la Guerre:

L'Intérêt des François & des Anglois dans le Commerce qu'ils font avec ces Nations l'avantage que l'Angleierre peut retirer de ce Païs, étant en Guerre avec la Frances

Le tout enrichi de Cartes & de Figures.

TOME PREMIER.
Sesonde Edition . revuë , corrigée , & augmentée.



A AMSTERDAM'S

Chez François L'Honore', vis-à-vis de la Bourfe

M. DCC. XXVIII

197315

MILHEAUN FAROUND TO THE Wallanda.



# PRÉFACE.

Es Voiages ont été bien reçûs du Public, & la pre-miere Edition s'en est debitée fort promptement. On veut bien croire que le goût du siécle pour ces sortes de Relations a contribué beaucoup à cet heureux succès; mais on ne croit pas qu'il faille l'attribuer tout entier à cette raison. Le Livre a sa bonté; il amuse agréablement, & pour peu qu'on ait de penchant à faire ou à entretenir connoissance avec les home mes du nouveau Monde, on n'a po lis re ces Lettres sans plaisir. Elles fournissent certains détails où les autres Voiageurs ne sont point entrez, & l'Auteur y parle avec une franchise Tome I.

qui doit sembler bonne aux amateurs de la Vérite. Ce ne sont point ici les recits d'un Jésuite ou de quelque autre Missionnaire, qui, pour donner une haute idée de ses travaux aposto. liques, ne parlent que de conversions, que de miracles, & ne font connoître les Sauvages que par raport à la Foi Chrétienne & à la Catholicité, C'est un Gentilhomme curieux & de bon sens, qui a tout vû avec discerne. ment, & qui a tout écrit avec un grand air de sincérité. Jeune & plein de feu il aspiroit ardemment après les découvertes, la fatigue & le péril ne le rebutoient point, & il n'a pas tenu à lui qu'il n'ait poussé ses courses beaucoup plus loin. Pendant ces voiages il tenoit regître de tout ce qui est à la portée d'un Cavalier d'elprit, & qui a fait d'assez bonnes études: aussi ses Narrations & ses peintures sont-elles sensées, & il trouve dans son chemin peu de matieres dont il ne raisonne passablement. S'il

divertit par les faits, il instruit par les choses, & si ses avantures desennuient, ses réfléxions occupent utilement. Nous aimons à savoir ce que produit & ce que fait la Nature au delà d'un vaste espace qui sépare un Païs d'avec le nôtre: nous aimons à connoître le tour d'esprit, la Religion, les Loix, les Mœurs, les usages d'un nombre d'hommes à qui nous ne croions point du tout ressembler, & que le grand éloignement nous permet à peine de regarder comme des Individus de nôtre espéce. Monsieur le Baron de Lahontan nous instruit sur tout cela, on du moins il en dit affez pour ne pas mettre en défaut un Lecteur qui sait borner sa curiosité. Quant à la bonne foi de l'Auteur, il n'y a point de raisoh valable pour la soupçonner. Suivant son témoignage on ne publie que ce qu'ila écrit à un vieux Parent, qui lui faisoit du bien chaque année : or il n'est pas vraisemblable qu'il ait

voulu tromper son bienfaicteur, & qu'il lui ait mande des fausserez par reconnoissance. Je sai que tous les Voiageurs sont sujets à caution & que s'ils ne sont point encore parvenus au privilége des Poëtes & des Pein. tres, il ne s'en faut guére; mais il faut excepter la Noblesse; est-il croiable qu'un Baron voulût en imposer? On ne disconviendra pas néanmoins qu'il n'y ait dans ces Lettres plusieurs fautes contre la vraisemblance, & l'on ne doute point que tout Lecteur judicieux ne s'en soit aperçû; mais comme ces Lettres ont aparemment été mises au net sur des brouillons deja vieux, il n'est pas étonnant que nôtre Auteur se soit trompé, & l'on doit charitablement nommer défaut de mémoire ce qui paroît un manque de sincérité. Comme il est trèsmécontent de la France, il seroit aufsi à craindre qu'il n'entrât un peu de chagrin dans tout ce qu'il dit de desavantageux au Ministere & au Gou-

vernement; mais d'un autre côté on seroit téméraire d'accuser ce bon Gentilhomme de calomnie, & de le croire capable de se vanger aux dépens de la Vérité. Il vaut donc mieux l'en croire sur sa parole, ou du moins suspendre son jugement jusqu'à ce qu'on ait tiré les pièces originales du cabinet du vieux Parent, je ne croi pas que ce soit si-tôt.

On espere que cette seconde Edition ne plaira pas moins que la précédente. Quelques personnes d'esprit aiant representé que l'autre Edition péchoit dans le stile, qu'on y trouvoit des phrases basses, des expressions vulgaires, des railleries froides, & de l'embarras dans la narration: l'on a tâché de remedier à tout cela. On a presque resondu toutes les Lettres, & l'on croit que le stile en parostra plus pur, plus net, plus dégagé, & avec un peu plus de sinesse dans l'enjouement. On a con-

servé le sens de l'Auteur, mais on a donné un nouveau tour à la meilleure partie de son Ouvrage : comme il etoit rempli de transpositions qui gâtoient absolument le bon ordre du recit, & qui, par consequent, devoient blesser le discernement du Lecteur, on a eu soin de les ôter, & de donner à chaque chose l'étenduë, & la liaison naturelle qu'elle doit avoir dans un quarré; ainsi on n'aura plus le dégoût de trouver dans un endroit ce qui devoit naturellement avoir précédé non-seulement de quelques lignes, mais même de quelque page. On ne s'est point fait non plus un scrupule de mettre la vrai, semblance par tout où l'on a jugé qu'elle manquoit, & l'on a crû ne s'écarter en cela du recit de l'Ecrivain, que pour mieux se conformer à ses intentions. Enfin, ce sont ici proprement les Voiages du Baron de la Hontan habillez de neuf, & on ne leur a donné cette nouvelle parure

que de la vûë de les rendre plus dignes du Public.

Il faut encore avertir que cette Edition est augmentée des Dialogues de l'Auteur avec un Sauvage. On auroit pû les donner ici tels qu'ils ont déja parus mais comme d'habiles gens les ont trouvez pauvres, & remplis d'un long & ennuieux galimatias, on en a tiré le meilleur, & on l'a ajusté au nouveau stile des Voiages, en observant d'entrer toûjours dans la pensée & dans le sentiment des Interlocuteurs. Au reste, on a jugé qu'il n'étoit pas à propos de charger cette Edition des Voiages de Portugal & de Danemarc, qu'on a vu imprimez avec les Dialogues. Le Baron de Lahontan n'est pas assez nécessaire pour fatiguer les hommes de ce qui le concerne personnellement dans ces deux Relations, & quant à ce qu'elles contiennent de plus, il n'y a rien de mieux connu.

Qui ne sait ce que l'Auteur dit deces deux Roiaumes, de leurs Capitales, de leurs Ports, de leur Commerce, &c. Il est donc juste d'avoir plus d'égard pour le Public, & c'est le ménager trop peu, c'est lui manquer de respect que de proposer à sacuriosité une Lecture, ou qui ne lui est d'aucune importance, ou qui ne lui aprend rien de nouveau.



D E S

## LETTRES

D U

### TOME PREMIER.

### LETTRE

les côtes, pasages, &c. & une remarque sur la Variation de l'Aiman.

### LETTRE II.

Ce que c'est que les Plantations de Canada, leur commencement. L'enzoi des filles publiques de France en ce païs-là, son climat & son terrain.

### LETTRE III.

Description de Quebec, & de l'Isle d'Orleans.

### LETTRE IV.

Description abregée des Habitations Sauvages aux environs de Cobec. Du Fleuve Saint Laurent jusqu'à Monreal. De la Pêche curieuse des Anguilles De la Ville des trois Rivières, de celle de Monreal, & la descente des Coureurs de bois.

### LETTRE V.

Des Iroquois; la guerre & la paix que les François ont fait avec eux, & comment, &c. 33

### LETTRE VI.

Des voitures de Canada, qui sont des Canada, qui sont des Canada, Comment on les fait, & la maniere dont on les navoigue.

### LETTRE VII.

Description du Fleuve Saint Laurent depuis le Monreal jusqu'au premier grand Las de Canada. Les Sauts, les Cataraîtes & la navigation de ce Fleuve.

Du Fort Frontenac, & de son utilité. Entreprise de Monsieur de la Barre, Gonverneur Général, contre les Iroquois. Son accommodement, ses harangues, & les réponses.

### LETTRE VIII.

On travaille à fortifier le Monreal. Le zéle indiscret des Prêtres, Seigneurs de cette Ville. Description de Chambli. De la descente des Sauvages des grands Lacs, pour faire leur Commerce, & comment il il se fait.

### LETTRE IX.

Du Commerce de Monreal. Arrivée de Mr. le Marquis de Denonville avec des Troupes. Rapel de Monsieur de la Barre. Description curieuse de certaines permissions pour le Commerce des Castors dans les paix éloignez.

### LETTREX

Monsieur de Champigni arrive de France avec des Troupes pour prendre la place de Mr. de Meules, qui est rapellé. Ce que c'est que les Orignaux, & la maniere dont on les prend à la chasse.

### LETTRE XI.

Autre chasse curiense de divers Animaux. 97

### LETTRE XII.

Arrivée de Mr. le Cheralier de Vaudreuil en Canada avec des Troupes. On assemble à Sainte Héléne toutes les forces pour aller contre les Iroquois.

### LETTRE XIII

Mauraise réussite de la Campagne contre les Iroquois. Embuscade. Ordre à l'Auteur de partir pour les grands Lacs avec un détachement de Troupes.

### LETTRE XIV.

Départ de Niagara, Rencontre des Iroquois au bout du portage. Suite du voiage. Briéve description des Pais situez sur la route. Arrivée de l'Auteur au Fort Saint Joseph, à l'embouchûre du Lac des Hurons. Arrivée d'un parti des Hurons à ce Fort Le coup qu'als sirent. Leur départ pour Missimakinac. Rencontre du frere de Mr. de la Salle Miraculeusement conduit. Description de Missilimakinac.

### LETTRE XV.

Description du Saut Stinte Marie. L'Auteur y engage les Sauteurs à se joindre à lui, pour aller conjointement avec les Outaouss en parti contre les Iroquois. Son départ, les avantures de son voiage, son retour à Missilimakinac.

### LETTRE XVI.

Départ de l'Auteur de Missilimakinac. Description de la Baie des Puants, & de ses Villages. Ample description des Castors, suivir du roiage remarquable de la Rivière Longue, avec la Carte des Pais découverts, & autres. Retour de l'Auteur à Missilimakinac.

### LETTRE XVII.

L'Auteur part de Missilimakinac pour la Colonie. Description de cette route. Incursion funeste des Iroquois dans l'Isle de Monreal. On abandonne le Fort de Frontenac. Le Comte de ce nom revient au Canada, & le Marquis de Denonville est rapelé. 287

### LETTRE XVIII.

Arrivée de Monsieur le Comte de Frontenac.

Sa reception. Son voiage à Monreal. Rétablissement du Fort de Frontenac. 305

### LETTRE XIX.

Incursions dans la Nouvelle Angleterre, & dans la Nouvelle York. Fineste Ambassade des François thez les Iroquois. Entreprise mal concertée des Anglois & des Iroquois, qui se joignent pour attaquer la Colonie par terre.

### LETTRE XX.

Les Anglois font par mer une entreprise assezimportante, mais qui échoue par leur faute:
Lettre de leur Commandant à Monsieur de Frontenac, & la réponse verbale de ce dernier. Départ de l'Auteur pour France.

### LETTRE XXI.

Description des Bureaux des Ministres d'Etat : les Services mal récompensez à la Cour. 340

### LETTRE XXII.

Départ de l'Auteur de la Rochelle pour Quebec : Sa navigation jusqu'à l'entrée du Fleuve Saint Laurent. Rencontre d'un Vaisseau Anglois qu'il combatit. Son Vaisseau échone.

Navigation du Fleuve Saint Laurent. Nouvelle qu'un Parti d'Anglois & d'Iroquois a défait un Corps de Troupes Françoiles. 3 5 1

### LETTRE XXIII.

Ovelques Vaisseaux pris sur les Anglois. Une Troupe d'Iroquois est désaite. & l'un de ces Sauvages est brûlé vis à Quebec. Un autre Parti de la meme Nation, après avoir surpris des Coureurs de bois, est surpris luimême. Mr. de Frontenac propose une entreprise à l'Anteur. Ce dernier s'embarque dans une Fregate pour France, & il est contraint de relâcher à Plaisance. Une Flote Angloise vient pour tâcher de prendre cette Place, mais elle manque son coup. L'Auteur achéve heureusement son voiage.

### LETTRE XXIV.

Le projet de Monsieur de Frontenac est rejetté à la Cour, & pourquoi. Le Roi donne à l'Auteur la Lieutenance de Roi de l'Isse de Terre Neuve, &c. avec une Compagnie Franche.

### LETTRE XXV.

Départ de l'Auteur pour Plaisance. Une Flote de 30. Vaisseaux Anglois vient pour se saistr de cette Place. Elle s'en retourne après

avoir manqué son coup. Raisons du mauvais succès des Anglois dans toutes leurs entreprises de l'Amérique. Avanture de l'Auteur avec le Gouverneur de Plaisance. Départ de l'Auteur pour le Portugal. Combat contre un Corsaire de Flessingue, &c. 386

Explication de quelques Termes qui se trouvent dans le premier Tome.

The state of the s

The transfer of the second sec

on the second of the second se

AND STREET, ST. B.



# VOIAGES

D U

### BARON DE LAHONTAN-

### LETTRE I.

Voiage de France en Canada, avec les Côtes, Passages, &c. Et une remarque sur la veriation de l'Aiman.



### ONSIEUR,

Je suis surpris que le Voiage du nouveau monde puisse tant effraier ceux qui sont obligez de le faire, car je vous jure de bonne soi qu'il n'est rien moins que ce qu'on s'imagine. Il est vrai que la course est un peu longue, mais si la route est difficile, elle ne laisse pas d'avoir ses douceurs, & l'on y rentome 1.

2

contre tant d'objets differens que l'on se dedommage avec plaisir de la fatigue du chemin. On se croit renaître quand on voit un nouveau Païs. Je vous mandai à mon départ de la Rochelle, les raisons de Mr. le Fere de la Barre Gouverneur Général de Canada pour envoier en France le Sieur Maha Canadien, & sa résolution de détruire absolument les Iroquois, qui sont des Peuples sauvages très-belliqueux. Ces barbares sont amis des Anglois, parce qu'ils en reçoivent du secours; & ils sont nos ennemis parce qu'ils craignent que nous ne les détruisions tôt ou tard. Mr. de la Barre croioit que le Roi lui envoieroit sept ou huit cens hommes, mais la saison étoit si avancée quand nous partîmes de la Rochelle, qu'à peine ofat'on risquer nos trois Compagnies de Marine. J'ai fait cette traverse assez agréablement, j'excepte néanmoins les jours de tempête que nous avons essuiez sur les côtes du Banc de Terre-Neuve. La danse est trop forte en cet endroit, & le moindre vent y met la mer en fureur. Nôtre Fregate en reçût quelques coups; mais comme ces accidens font ordinaires pendant le cours de cette navigation, nos vieux routiers n'en furent point émus. J'aurois grand tort d'en dire autant de moi, car n'ajant jamais fait de voiages de long cours, j'étois fort étonné de voir les flots s'élever jusqu'aux nuës.

BARON DE LAHONTAN. J'apellai tous les Saints du Calendrier à mon secours, & je recommandai mon ame à Dieu d'aussi bon cœur que le bon Idomenée se recommandoit à Neptune lorsqu'il pensa périr au retour de la guerre de Troye. Dès que nous fûmes sur ce banc les vagues nous parurent tout-à-fait diminuées, & le vent cessant peu à peu, la mer devint si calme & si tranquille, que nôtre vaisseau ne pouvoit plus gouverner. Vous ne sçauriez croire quelle quantité de Morues nos matelots y pêchérent en un quart-d'heure; car quoi qu'il y eut trente-deux brasses d'eau, à peine avoit on jetté l'hameçon qu'on faisoit capture; si bien que la vertu de patience étoit bannie de cette pêche, l'on n'avoit que le tems de presenter l'apas, & de tirer le poisson; mais par malheur ces Bancs sont rares, &c l'on y passe le plus souvent sans arrêter. Au reste nous en agîmes fort honnêtement envers le Peuple de Moruës qui habite dans ces quartiers-là; car s'il nous envoia de quoi faire bonne chere en maigre, nous leur servîmes les corps d'un Capitaine & de plusieurs Soldats morts du scorbut, & à qui nous ne pouvions donner d'autre sépulture que la mer. Cependant le vent s'étant rangé à l'Oüest-Nord-Oüest nous sûmes contrains de louvoier cinq ou fix jours. Ensuite il sauta vers le Nord, & nous allames atterrer heureusement au Cap de Ruse, quoique

nos Pilotes fussent assez incertains de leur ·latitude, pour n'avoir pû prendre hauteur dix ou douze jours avant cet atterrage. Ce Cap fut découvert par un matelot perché sur le faite du grand Hunier lequel se prità crier terre, terre, je me souvins alors du même cri que fit Saint Paul à l'aproche de Malte, γιν ορώ, γιν ορώ. Vous remarquerez s'il vous plaît en passant, Monsieur, que je n'ai pas laissé tout mon Grec au Collége. Or afin, que vous ne m'accusiez pas d'un peché d'omission, il faut sçavoir que dès que les Pilotes des vaisseaux se croient près des Côtes, ils ont la précaution de saire monter pendant le jour des mariniers sur les Huniers ou sur les Perroquets pour découvrire ceux-ci se relevent de deux en deux heures jusqu'à l'entrée de la nuit, auquel tems on cargue les voiles en cas qu'on n'ait pas en-core aperçû la terre. En cet état le bâtiment n'avance presque point, puisqu'il ne va jusqu'à l'aube du jour qu'à mats & à corde, & qu'on se met très-souvent côté en travers. Delà vous pouvez juger qu'il est important de reconnoître les Côtes maritimes avant que de les aborder; cela est si vrai que le matelot qui les découvre, est assuré de tirer quelques pistoles des passagers qui se sont un plaisir de le récompenser pour un si bon service. Vous sçaurez aussi que l'Aiman varie wingt & trois degrez vers le Nord-Ouest sur

BARON DE LAHONTAN.

le Banc de Terre-Neuve, c'est-à-dire que la fleur de lis du compas, ou de la boussole, qui doit naturellement se tourner droit vers le vrai Nord du monde ou l'étoile Polaire, ne regarde lorsqu'on est sur ce Banc que le Nord-Nord-Ouest, & un degré vers l'Ouest, c'est ce que nous-avons observé avec nos

compas de variation.

Il étoit environ midi quand on découvrit le Cap, & pour en être plus assurez nous portâmes dessus à pleine voile, à dessein de le reconnoître. Enfin ne doutant plus que ce ne fut ce Promontoire, la joie se répandir dans le vaisseau. On ne parla plus de ces pauvres morts qu'on venoit de jetter dans le grand tombeau; & dont les triftes funerailles avoient retardé le baptême de ceux qui faisoient le trajet pour la premiere fois. Qu'estce donc que ce baptême, direz vous; le voici. Les anciens matelots s'étant noircis le vifage, puis déguisez avec des guenilles & des cordes d'une manière tout-à-fait bisarre, sont les baptistes. Dans cette ridicule & pourtant affreuse posture aiant fait mettre à genoux les novices voiageurs, ils les forcent à jurer sur un livre de Cartes Hydrographiques qu'en pareil cas ils feront religieusement aux autres ce qu'on leur fait à eux-même. Après ce serment on fait une longue & copieuse aspersion sur ces malheureux enrôlez, je croi qu'il leur passe bien

A 3

cinquante sceaux d'eau sur le corps, & celas sans avoir égard au tems ni à la saison. Une telle cérémonie n'est pas fort édifiante, comme vous voiez; on y joue sans scrupule, & fort brutalement le mistère de nôtre régénération; mais des gens de mer n'y regardent pas de si près: il y a du haut & du bas dans leur Religion comme dans l'élément à l'inconstance du quel ils s'abandonnent. Enfin ce lavement maritime est de tradition immémoriale, & je croi que les matelots. baptême de l'Eglise; cette épaisse nation ne veut point de Catéchisme là-dessus. Les principaux endroits où cette folie se pratique font fous l'Equateur, sous les Tropiques, fous les Cercles Polaires, sur le Banc de Terre Neuve & aux détroits de Gilbraltar, du Sond & des Dardanelles. Au reste, on, peut s'affranchir de ce tribut en donnant à. l'équipage de quoi se bien baptifer intérieurement d'act-ac-vie, & c'est à ce prix-là que ceux qui sont quelque chose, obtien-nent un passe-droit. Trois ou quatre jours après ce baptême nous découvrimes le Cap de Raye sur le soir, & nous entrâmes ensuite heureusement dans la Baye Saint Lauvent, à l'entrée de laquelle nous tombâmes. dans un calme de peu de durée, qui nous. donna le jour le plus clair & le plus beau que nous eussions vû durant la traverse. Cela

BARON DE LAHONTAN. nous sembloit bon, & nous respirions agréablement après les pluies, & les brouillards, & les gros vents que nous avions essuiez dans le voiage. A une portée de fauconneau, de nôtre Fregate nous aperçûmes un Espadon\* qui se battoit contre une Baleine. Ce spectacle, qui dura deux heures, nous amusa fort agréablement. C'étoit un plaisir de voir sauter l'Espadon, de lui voir faire tous ses efforts pour percer, de sa lance la monstrueuse bête au tems qu'elle reprenoit haleine. Nous avions ce combat tantôt à droit, & tantôt à gauche du vaisseau. Les matelots, qui n'en cedent guére à l'ancienne Egipte pour la superstition, nous menacérent sur cet augure, d'une violente tempête; mais leur prophétie, aboutit à trois ou quatre jours de vents contraire. Nous louvoiames pendant ce tems-là entre l'Isse de Terre-Neuve & celle du Cap-Breton. Nous aperçûmes deux jours après les Istes aux Oiseaux, à la faveur d'un vent de Nord-Est qui nous porta à l'entrée du Fleuve S. Laurent, par le Sud de l'Hle d'Anticostie, sur le Banc de laquelle nous pensâmes échouër pour l'avoir rangée de trop près. Un second calme nous furprit à l'embouchûre de ce Fleuve, suivi d'un vent contraire qui nous contraignit à

<sup>\*</sup> Espadon est un poisson de dix à quinze pieds de longueur, & de quatre pieds de circonsérence, aiant au bout du museau une espece de scie de quatre pieds de long, de quatre pouces de lange & de six ligues d'épaisseur.

louvoier quelques jours. A la fin peu à pers nous gagnames Tadoussas où nous jettames l'ancre. Ce Fleuve a quatre lieuës de largeur. en cet endroit-là, & vingt-deux à son embouchure, mais il s'étressit peu à peu en re-montant vers sa source. Nous levâmes l'anere deux jours après à la faveur du vent d'Est & de la marée qui nous firent passer heureusement le pas de l'Iste-Rouge, où, aussi bien qu'à l'Isle aux Condres située à quelques lieuës plus haut, les courans jettent souvent les vaisseaux sur la Côte. Nous ne fûmes pas h heureux à ce second passage, car le vent nous aiant manqué, nôtre Fregate tomboit sur les Rochers si nous n'eussions donné fond. On en fut quitte pour la peur de perdre le vaisseau; car pour les hommes, ils le scroient sauvez facilement. Le lendemain, le même vent aiant augmenté, nous apareillâmes, & le jour suivant nous mouillâmes à la traverse du Cap-Tourmente, qui pour n'avoir que deux lieuës d'étenduë ne laisse pas d'être dangereuse lorsqu'on ne fuit pas bien le chenail. Il ne nous restoit plus que sept lieuës de navigation jusques à la Ville de Quebec, devant liquelle nous venons de mouiller. Au reste nous avons trouyétant de glaces flotantes, & la terre si couverte de neige depuis l'Isle-Rouge jusqu'ici, que nous avons, été sur le point de relâcher. en France, quoiqu'il ne nous restât plus que trente lieuës à faire. Nous avions peur de rester dans les glaces, & d'y périr; mais Dieu nous a preservez de ce malheur. J'aprens que le Gouverneur a marqué nos quartiers dans de bons Villages autour d'ici, & comme il faut se préparer à mettre pié terre, trouvez bon que je prenne congé de vous. Quand je connoîtrai le Pass, je vous manderai ce que c'est. Vous sçaurez d'avance que le froid y est âpre, & que le Dieu Borée y sousle comme il faut. Quant au Fleuve, donnez-moi le tems de l'étudier.

On vient de nous dire, que Mr. de la Sale a décenvert depuis peu une grande Riviere qui se décharge dans le Golse de Mexique, & qu'il doit s'embarquer demain pour passer en France. Comme il connoît parsaitement bien le Canada vous ne devriez pas manquer de le voir, en cas que vous alliez ces

hiver à Paris

Je suis, Monsieur votre, &c.

Au Port de Quebec le 8. Novembre 1683.

### LETTREII

Ce que c'est que les Plantations de Canada; leur commencement. L'envoi des files publiques de France en ce Païs-là, son climat & son terrain.

## MONSIEUR,

Dès que nous eûmes mis pied à terre lannée derniere, Mr. de la Barre envoia nos. trois compagnies en quartier aux côtes du voifinage de Quebec. Ce mot de Côtes n'est connu en Europe que pour côtes de la mer, c'est-à-dire les montagnes, les dunes & tout autre sorte de terrain qui la retirent dans ses. bornes; au lieu qu'ici où les noms de Bourg & de Village sont inconnus, on nomme Côces certaines Seigneuries, dont les habitations sont écartées de deux ou trois cens pas, & situées sur le rivage du Fleuve de Schaurent, Oa dit, par. exemple, telle Côre a quatre lieuës d'étenduë, une autre en a cinq, &c. Les Paisaus y sont fort à leur aise. & je souhaiterois une aussi bonne cuisine à toute notre noblesse délabrée de France. Q'e dis je, Païsans? amende honorable à ces Meilieurs. Ce nom là pris dans sa figni-

BARON DE LAHONTAN. fication ordinaire, mettroit nos Canadiens aux champs. Un Espagnol, si on l'apelloit Villageois ne fronceroit pas plus le sour-cil, ne releveroit pas plus fierement sa mou-stache. Ces gens-ci n'ont pas tout le tort a-près tout; ils ne payent ni sel, ni taile; ils chassent & pêchent librement; en un mot, ils sont riches. Voudriez-vous donc les mettre en parallele avec nos gueux de Paisans. Combien de Nobles & de Gentilshommes jetteroient à ce prix-là les vieux parchemins dans le feu ? Leurs habitations sont situées sur les bords du Fleuve de Saint Laurent. Les plus pauvres ont quatre \* arpens de terre de front, & trente ou quarante. de profondeur. Comme tout ce terrain n'est qu'un bois de haute futere, ils sont obligez de couper les arbres, & d'en tirer les souches, avant que d'y pouvoit mettre la Charuë. L'est vrai que c'est un embarras & de la dépence dans les commencemens, mais aussi dans la suite on s'en dédommage en fort peu de temps, car dès qu'on y peut semer, ces terres vierges raportent au centuple. On feme le bled dans le mois de Mai,

& la recolte s'en fait à la mi-Septembre.

On ne bat point les gerbes sur le champ; on les serre dans la grange à la maniere de nos Provinces Septentrionales, & l'on

A Arpent est un espace de verre de cent perches en quarre de dix huis pied de longs

ne prend le fléau qu'en hiver, parce qu'alors le grain se sépare plus facilement de l'épi. On y séme aussi de ces petits pois dont nos amateurs de bonne chere font tant de cas, & dont, plûtôt par une sotte ostentation, que par impatience de gueule, on achete si sort la nouveauté. Nous vivons ici très-commodément; l'on y mange, &: l'on s'y chauffe à grand marché: le grain, la viande & la volaille; ces trois capitales munitions de bouche coûtent peu, & nous. anrions le bois presque pour rien sans le transport, qui cependant est fort peu de chose. Tous les grains sont aussi fort communs.

Deux sortes de gens habitent ce païs-ci, les uns sont venus de France avec quelque argent pour s'y établir. Les autres sont des Officiers & des Soldats du Régiment de Carignan, qui se voiant cassez, il y a trente ou quarante ans, vinrent ici changer l'épée en bêche, & le métier de tuer les hommes, en celui de les faire vivre, je veux dire la guerre en agriculture. Tous ces nouveaux venus ne furent point embarassez à trouver du fond; on les mit à même de la haute fûtaie, & on leur en donna tant qu'ils en voudroient défricher, ( car tout ce vaste continent n'est qu'une forêt.) Les Gouverneurs Généraux leur donnérent des concessions, pour trois, ou quatre lieuës de front & de la profondeur à discression; en même temps ces Offic

BARON DE L'AHONTAN. 130 ciers accorderent à leurs Soldats autant de terrain qu'ils fouhaiterent, moiennant un écu de fief par arpent. Après ces premiers Habitans vint une peuplade utile au Pais, & d'une belle décharge pour le Roiaume. C'étoit une petite flote chargée d'Amasones de lit, & de troupes semelles d'embarquement amoureux. Ces Nonnes de Paphos ou de Cithere aportoient la bénédiction. L'on m'a conté les circonstances de leur arrivée, & j'aime trop à vous divertir pour ne vous en point faire part. Ce chaste troupeau étoit méné au pâiurage conjugal par de vieilles & prudes Bergeres. Scavoir fr ces Antiques n'avoient pas été du métier, & si l'â+ ge, cet impitoiable Saturne, ne les avoit point chassées de la lice de Venus, c'est sur quoi je ne suis pas trop bien instruit. Si-tôt qu'on fût à l'habitation, les Commandantes ridées passerent leur Soldatesque en revûë & l'aiant séparée en trois Classes, chaque bande entra dans une Sale différente. Comme elles se serroient de fort près à cause de la petitesse du lieu, cela faisoit une assez plaifante décoration. Ce n'étoient pas trois boutiques où l'Amour faisoit des montres & des étalages, c'étoient trois magafins tous pleins. Le bon marchand Cupidon ne fût jamais mieux assorti. Blonde, brune, rousfe , noire , graffe , maigre , grande , petite, il y en avoit pour les bizarres & pour

les délicats. Au bruit de cette nouvelle marchandise, tous les bien-intentionnez pour la multiplication accourent à l'emplé-... te. Comme il n'étoit pas permis d'exami-ner tout; encore moins d'en venir à l'essai; on acheroit chat en poche, ou tout au plus on prenoit la pièce sur l'échantillon. Le debit n'en fut pas moins rapide. Chacun trouva sa chacune, & en quinze jours on enleva ces trois parties de venaison, avec tout le poivre qui pouvoit y être compris. Vous me demanderez comment les laides eurent fistôr le couvert. Ne squ'ez-vous pas qu'on se jette sur le pain noir pendant la famine?" D'ailleurs, la terreur causée par le cocuage contribue beaucoup à ce choix: Tel s'imagine n'avoir rien à craindre pour son front avec une Epouse difforme; cet autre en veut une repléte, croiant que le défaut d'agilité la rendra plus assidue dans son domestique; mais ils se trouvent souvent en erreur de calcul, & l'on éprouve en Canada comme en Europe, qu'il n'y a point de précaution sure contre une semme infidéle. Les cornes; direz-vous, font-elles donc peur en ce País-là? Chaque épousant fe les aplique de si bonne grace ? Il seroit béau voir le Mari d'une traînée apréhender d'être Cocu en gerbe ? Corrigez's'il vous plaît, vôtre plaidoié, Monsieur. Nos gens prétendent bien n'être pas même Cocus en herbe; ils

BARON DE LAHONTAN. 19 vous soûtiennent, mais de fort bonne foi , que ces filles ont recouvré pucelage, honneur, conduite, tout ce qu'il vous plaira, par la vertu de ce batême dont je vous ai parlé, c'est sur ce pied-là qu'ils les prennent. A la vérité, le péché originel à laissé de vilains restes dans ces régénérées, ce qui leur cause fouvent des rechûtes; mais, enfin, nos Maris se repaissent de cette idée, ils ne la perdent pas même dans les grands espaces de la premiere nuit de leurs Nôces. Pour reprendre le fil de ma naration, ceux qui vouloient se marier s'adressérent aux dire-Errices, ausquelles ils étoient obligez de déclarer leurs biens & de leurs facultez, avant que de choisir dans une de ces Chasses, celles » de ces Vierges relavées qu'ils trouvoient le plus à leur gré. Les parties étant d'accord, le Notaire écrivoit le marché, le pere en faisoit un Sacrement, & elles commençoient à se connoître par le mariage. Le lendemain le Gouverneur Général leur faisoit distribuer assez de provisions pour les encourager à mettre à la voile sur cet orageux Ocean ; ils entroient chez eux à peu près comme Noé dans l'Arche, avec un bouf, une vache, un cochon, une truië, un coc, une poule, deux barils de chair salée, & une pièce d'argent. Les Officiers plus déli-cats que leurs Soldats, s'allioient dans les familles des anciens Gentilshommes du Pais,

ou dans celles des plus riches Habitans, care il y a près de cent ans, comme vous sçavez, que les François possédent le Canada. Tout le monde y est bien logé & bien meublé, la plûpart des maisons sont de bois à deux éta-ges; les cheminées sont extrêmement grandes, caron y fait des feux à les sentir de loin, mais qui font grand plaisir, je vous affure, depuis Décembre jusqu'en Avril, tant le froid pénétre pendant ces quatre mois. Les raisonneurs attribuënt cela au grand nombre demontagnes qui sont dans ce vaste Continent. Le Fleuve ne manque jamais d'êtregelé durant ce tems-là, malgré le flux & le reflux de la mer, & la terre est aussi couverte. de trois ou quatre pieds de nége, ce qui parose sur prenant pour un Pais situé au 47. degré de latitude & quelques minutes. Quoiqu'il en soit, les jours y sont en Eté plus longs qu'à Paris, ce qui me paroît extraordinarie. Ils sont si beaux & si serains, qu'il ne paroît pas en trois semaines un nuage sur l'horison. Voilà tout ce que je puis veus a-prendre jusqu'à present. J'espere être bientôt à Quebec; aiant ordre de me tenir prêt à m'embarquer dans quinze jours pour faire voile à Monreal, qui est la Ville du Païs la plusavancée vers le haut du Fleuve.

Je suis, Monsieur, &c.







### LETTRE III.

Description de Quebec & de l'Ist.

## MONSIEUR,

La curiosité me porta vers l'Isle d'Orleans, avant que de m'aprocher de Monreal; Cette Isle a 7. lienës de longueur & trois de largeur ; elle s'étend de la ttaverse du Cap-Tourmente jusques à une lieuë & demie de Quebec , où ce Fleuve se partage en deux branches. Le chenail du Sude, est celui des Vaisseaux, car il ne sçauroit passer que de petites barques par celui du Nord à cause des batures & des Rochers. Cette Isle apartient à un Fermier Général de France qui en retireroit mille écus de rente s'il la faisoit valoir lui-même. Elle est toute entourée d'habitations où le terroir raporte toutes sortes de grains. Quebec est la Ville capitale de la nouvelle France. Son circuit est à peu près d'une lieuë, sa latitude, quarante-sept degrez douze minutes, sa longitude est incertaine, aussi-bien que celle. de plusieurs autres Pais, n'en déplaise à

Messieurs les Géographes, qui comptent 1200. lieuës de la Rochelle en cette Ville, sans s'être donnez la peine d'en mesurer le chemin. Quoi qu'il en soit, elle n'est que trop éloignée de France pour les vaisseaux qui en viennent, car leur traverse dure ordinairement deux mois & demi, au lieu qu'en s'en retournant, ils peuvent en trente ou qua-rante jours de navigation, gagner visément l'aterrage de Bel-Iste, qui est le plus sûr & le plus ordinaire des navires de long cours. La raison de cette différence est, que s'il fait cent jours de l'année des vents d'Est; le vent d'Oüest soufle 260. jours. C'est une

vérité connuë de tous les navigateurs.

Quebes est partagé en haute & basse Ville ... Les Marchands habitent celle ci à cause de la commodité du port, le long duquel ils ont fait bâtir de très - belles maisons à trois étages, d'une pierre austi dure que le marbre. La haute Ville n'est pas moins belle ni moins peuplée. Le Château bâti sur le terrain le plus élevé, les commande de tous côtez. Les Gouverneurs Généraux qui font leur résidence ordinaire dans ce Fort, y sont commodement logez; c'est d'ailleurs la vûë la plus belle & la plus étenduë qui soit au monde. Deux choses essentielles manquent à Quebec, un quai, & des fortifications; il sepierres se trouvent sur le lieu. Cette Ville

BARON DE LAHONTAN. 19 eft environnée de plusieurs sources d'eau vive la meilleure du monde, mais comme il n'y a eu personne jusqu'à present qui entendît assez bien l'Hydrostatique pour les con-duire à quelques places où l'on pourroit élever des fontaines simples ou jaillissantes, chacun est obligé de boire de l'eau de puits. Ceux qui demeurent au bord du Fleuve & conféquemment dans la basse Ville ne ressentent pas la moitié tant de froid que les habitans de la haute, outre qu'ils ont la commodité de faire transporter en bâteau jusques devant leurs maisons, le bled, le bois & les autres provisions nécessaires. Mais si l'Hiver est plus rude dans la haute Ville, l'Etén'y est pas si chaud; il s'y éleve un vent frais qui tempére l'ardeur du Soleil; ainsi compensation de bien & de mal. On va de l'une à l'autre Ville par un chemin assez large, un peu escarpé, & bordé de maisonsdes deux côtez. Le terrain de Quebec est fort inégal, & la cimétrie mal obtervée. L'Intendant demeure dans un fonds un peu éloigné sur le bord d'une petite Riviere, qui se joignant au Fleuve S. Laurent renferme la Ville dans un angle droit. Il est logé dans le Palais où le Conseil Souverain s'affemble quatre fois la semaine. On voit à côté de grands Magasins de munitions de guerre & de bouche. Il y a fix Eglises à la haute Ville 3 la Cathédrale est composée d'un Eyêque &

TO VOIAGES DU

de douze Chanoines qui sont des Pretres féculiers, vivant néanmoins en communauté comme des Religieux. Leur maison qui est fort grande, & dont l'Architecture est un chef-d'œuvre, apartient au Chapitre. Ces bons Prêtres qui se contentent du nécessaire, ne se mêlent uniquement que des affaires de leur Eglise; leur service est tout-à-fait semblable à celui de nos Cathédrales de France. La seconde est celle des Jesuites située au centre de la Ville. Elle est belle, grande & bien éclairée. Le grand Autel est orné de quatre grandes colomnes Cylindriques & massives d'un seul bloc, de certain porphire de Canada noir comme du geais sans taches & sans filets. Leur maison est commode en toutes manieres, car il y a beaucoup de logement. Ces Peres ont de beaux jardins, plusieurs allees d'arbres si toussus, qu'il semble en Eté qu'on foit dans une glaciere plûtôt que sous un berceau. A propos de glaciere, c'est une précaution qui ne leur manque pas; ils en ont plûtôt trois qu'une, & ils ont grand soin de les bien remplir; carces Reverends tous occupez à éteindre les flâmes de la concupiscence, aiment extrêmement à boire frais en Eté. Leur Colége est une pépiniere fort deserte; je ne croi pas qu'ils aient jamais eu cinquante écoliers. La troisiéme Eglise, si pourtant ce nom convient à une petite Chapelle, est celle des

BANON DE LAHONTAN. Récolets. Ces bons Religieux demeuroienc il y a dix ans dans un Hospice que Monsieur de Laval nôtre Evêque leur fit bâtir. Comme le capuchon est infinuant & multiplicatif, ils firent leur cour à Monsieur de Frontenac, & obtinrent par son credit permission d'avoir un Convent. Les Jesuites craignant que ces derniers venus ne battissent en ruine leur ancienne direction, & ne leur enlevassent les plus belles dévotes, s'oposérent à cet établissement; ils gagnérent l'Evêque, & celui-ci, par une lâche complaisance pour le Loyolisme qui fait trembler les Monarques fur le trône, voulut empêcher l'avancement des Récolets, quoique ses créatures; mais les Oposans se cassérent le nez, & par le moien de Monsieur le Gouverneur, ils ont gardé l'Hospice, & ils ont de plus une mai-ion. La quatriéme est celle des Ursulines qui a été brûlée & rebâtie deux ou trois sois de mieux en mieux. La cinquiéme est celle des Hospitalieres qui ont un soin très-particulier des malades, quoique ces Religieuses soient pauvres & mal logées.

Je vous ai dit que le Conseil Souverain de Canada se tenoit ici chez l'Intendant. Le Gouverneur Général, l'Intendant & douze Conseillers de Capa y de Spada; ou d'épée, composent ce Sénat, & jugent sans apel en dernier ressort toutes sortes de procès. L'Intendant s'arroge le droit de présidence;

mais le Gouverneur le lui dispute, & en effet, quand il vient à la sale de Justice, il fe place à l'oposite de l'Intendant, si-bien qu'aiant également les Juges à leurs côtez, on ne distingue point le siège du Président. Monsieur de Frontenac, pendant son Gouvernement, s'inquiétoit fort peu de cette prétention de l'Intendant; il agissoit avec lui, & avec nos vénérables Sénateurs auffi Cavalierement que Cromwel agissoit avec les Parlementaires d'Angleterre. Je ne vous dirai point si la Justice est ici plus chaste & plus desintéressée qu'en France; mais au moins si on nous la vend, c'est à bien meilleur marché. Nous ne passons point par les serres des Avocats, par les ongles des Procureurs, ni par les griffes des Greffiers; cette vermine n'a point encore infecté le Cannda. Chacun y plaide sa canse; nôtre Themis est expéditive, elle n'est point herissée d'épices, de fraix, de dépens. Les Juges n'ont que quatre cens francs de gages, grande tentation pour chercher le bon droit des parties dans le fond de leur bourse, quatre cens francs? Ce n'est pas pour défraier la robe & le bonner; aussi ces Messieurs sontils dispensez d'en porter. Outre ce tribunal il y a encore un Lieutenant Général civil & criminel, un Procureur du Roi, un Grand Prevôt & un Grand-Maître des eaux & forêts. On se sert de traineaux, tant à la Ville

BARON DE LAHONTAN. 23 qu'à la Campagne, pour voitures d'Hiver; les chevaux qui les trainent semblent être de vraies machines, tant ils sont impénétrables au froid. J'en ai vû cinquante en Janvier & Février qui vivoient dans les bois & dans la neige presque jusqu'au poitral, sans s'apro-cher des maisons de leurs maîtres. L'on va d'ici à la Ville de Monreal durant l'Hiver sur le Fleuve glacé par le moien des traineaux sur lesquet ons sait quinze lieuës par jour. D'autres se sont trainer par un attelage de deux gros dogues; mais ils voiagent beaucoup plus lentement. Je parlerai des voitures d'Eté lorsque j'en serai mieux in-struit. On me dit qu'on fait des voiages de mille lieuës avec des Canots d'écorce ; atstendez que j'aie passé par cette mince navigation, & alors je vous en rendrai bon compte. Les vents de la bande de l'Est régnent ordinairement ici le Printems & l'Automne, & ceux de la partie de l'Oüest dominent l'Hiver & l'Eté. Adieu, Monsieur, il est tems que je finisse; la matière me manque. Ne vous plaignez pas de ma briéveté; elle ne durera peut-être que trop peu Quand je possederai bien la carte de ce Pais-ci, Dieu sçait combien je vous en conterai. Il ne tiendra pas à moi que vous ne connoissiez à fond l'Eglise, la Police, le Commerce, & tout ce qui concerne le gouvernement du Canada. J'espère vous écrire au retour de

VOIA EES DU la campagne que nous allons faire avec Mr. de la Barre au Païs des Iroquois. Je m'embarquerai dans sept ou huit jours pour aller à Monreal, cependant je m'en vais faire un tour , jusques aux Villages de Scilleri du Sault, de la Chaudiere & de Lorete, habitez par des Abenakis & des Hurons, & comme il n'y a que trois ou quatre lieuës d'ici, je serai de retour la semaine prochaine. Je ne puis vous informer si-tôt des mœurs de ces peuples, il faut du tems pour les bien connoître. J'ai été cet Hiver à la chasseavec trente ou quarante jeunes Algonkins bien-faits & très agiles, expressément pour aprendre leur langue. On en fait grand cas, & elle est d'autant plus utile, que toutes les Nations l'entendent, mille lieuës à la ronde, à la réserve des Hurons & des troquois; ce langage Algonkin differe des autres langages circonvoisins, comme le Portugais de l'Espagnol. Au reste, cette langue n'est pas difficile; j'en tiens déja quelques mots qui m'ont coûté peu. D'ailleurs les Algonkins ravis qu'on aprenne leur langue n'épargnent pas leurs soins, & se font un honneur de vous en aplanir les difficultez.

Je susi, Monsieur vôtre, &c.

A Quebec le 15. Mai 1684.

LETTRE

## LETTRE IV.

pescription abregée des Habitations sauvages aux environs de Quebec. Du Fleuve Sunt Laurent jusqu'à Monreal. De la Pêche curieuse des Anguilles. De la Ville des trois Rivieres, de celle de Monreal, & la descente des Coureurs de bois.

# Monsieur,

Avant mon départ de Quebec pour Monreal, j'allai visiter les Villages d'alentour habitez par les sauvages. Celui de Lorete est composé de deux cens familles Hurones qui ont embrassé le Christianisme par les soins des Jesuites, quoi qu'avec beaucoup de scrupule. Ceux de Silleri & du Saut de la Chaudiere, sont composez de trois cens familles d'Abenakis, aussi Chrétiens, chez qui les Jesuites ont établi des Missions. Je fus de retour à Quebec affez-tôt pour m'embarquer sous la conduite d'un Patron qui auroit mieux aimé un fret de marchandise que de soldats. Le vent de Nord-Est nous poussa en cinq ou fix jours, jusqu'aux trois Rivieres, nom d'une petite Ville située à trente lieuës de celle-ci. On l'apelle ainsi à cause Tome I.

d'une Riviere, qui se partageant en trois branches à un demi-quait de lieue delà, se décharge par trois divers canaux dans le Fleuve S. Laurent. Si nous avions pû aller de nuit, nous aurions fait le voiage en deux jours par les marées; mais il est dangereux de naviguer dans l'obscurité sur ce Fleuve à cause des batures, & des Rochers. Je n'étois pas fâché qu'on mouillât l'ancre tous les soirs; car les ténébres ne m'empêchoient pas de voir pendant ces trente lieuës une grande quantité d'habitations situées aux deux côtez du Fleuve, & qui ne sont éloignées les unes des autres au plus, que d'une portée de mousquet. J'eûs le plaisir de voir faire la pêche des anguilles par les habitans qui se sont établis depuis Quebec jusqu'à quinze lieuës au-dessus. Lorsque la marée est basse, & que le flux s'est retiré, ils barrent & traversent de claies cet espace de rivage que l'eau couvroit auparavant. Ils mettent entre ces claies, de distance à autre des ruches, paniers, bouteux & bout de quiévres, qui demeurent en cet état-là trois mois, si c'est une pêche de Printems, & deux mois, si c'est une pêche d'Automne, sans qu'on soit obligé d'y toucher. Toutes les fois que la marée monte les anguilles cherchant les bords du Fleuve & les fonds plats, se traînent en foule vers ces lieux-là, & lorsque la marée se retire & qu'elles veuBARON DE LAHONTAN. 27
lent garder le rivage, elles trouvent les
claies qui les empêchant de suivre le courant, les obligent à s'enfourner dans ces engins. Quand la marée est tout à fait basse,
ou vuide ces mêmes engins, qui sont si pleins
qu'ils en rompent, & l'on en retire des anguilles aussi longues & aussi grosses qu'on en
puisse voir. On les sale & on les met en
barrique, où elles se conservent un an sans
se corrompre. Elles sont merveilleuses en
toutes sauces, Messieurs les Conseillers de
Quebec leur sont bonne justice à table, & ils
sont fort mortisiez quand cette manne ne

tombe point.

La Ville des trois Rivieres est un Bicoque située au quarante-six degré de latitude, elle n'est fortissée ni de pieux ni de pierre: la Riviere d'où elle tire son nom prend sa source à cent lieuës au Nord Oüest de la plus grande chasne de montagnes qui soit dans l'univers. Les Algonkins qui sont à present des Sauvages errants sans demeure sixe, comme les Arabes, s'écartent peu des bords de cette Riviere, où ils sont de bonnes chasses de Castors. Les Iroquois qui ont autresois détruit les trois quarts de cette Nation de ce côté-là, ont perdu l'envie d'y revenir depuis que les François ont peuplé les Païs qui sont plus avant sur le Fleuve S Laurent. Quand je donne le nom de Bicoque à la Ville des trois Rivieres, j'entens son peu d'étenduë,

& le petit nombre de ses habitans, car d'ailleurs elle est fort riche, & bâtie magnifiquement. Le Roi y a établi un Gouverneur qui mourroit de faim, si au défaut de ses minces apointemens il ne faisoit quelque commerce de Castor avec les Sauvages. Au reste, il y a une occupation dominante dans cette Ville, c'est de se grâter, & de, tuer les puces; cette vermine y fourmille, à tous momens il faut lui faire la chasse; cela donne aux conversations une activité incommode, & un vif importun; enfin il faudroit être un peu du naturel des chiens pour durer tranquillement dans un tel té-jour. On m'a dit que les meilleurs soldats du Païs étoient originaires de ce lieu-là. A trois lieues plus haut nous entrâmes dans le Lac S. Pierre, qui a six lieuës de longueur. Nous le traversames avec assez de peine, aiant été obligez de mouiller & lever l'ancre à diverses reprises, à cause du calme. On m'a dit qu'il s'il déchargeoit trois ou quatre Rivieres fort poissonneuses, à l'embouchûre desquelles je découvris de très-belles maisons avec mon telescope. Le vent d'Est s'étant élevé sur le soir, nous sortimes du Lac, & nous demeurâmes ensuite trois heures, pour refouler le courant du Fleuve jusques à Sorel, quoique toutes nos voiles portassent à plein, & qu'il n'y eut pas plus de deux petites lieues. Sorel est une côte

BARON DE LAHONTAN. 29 de quatre heures de front. Il se décharge au pié de la maison Seigneuriale une Riviere, qui porte les eaux du Lac Champlain dans le Fleuve de Saint Laurent, après avoir formé une Cascade de deux lieuës à Chambli. On ne compte que dix huit lieuës de Sorelici; ce trajet nous emporta néanmoins trois jours, soit à cause de la foiblesse du vent, soit à cause de la force & de la rapidité du Courant. Cette Navigation est charmante; ce ne sont que des Isles presque contiguës, & comme les deux bords du Fleuve sont abitez d'ici à Quebec, on a le plaisir de faire soixante lieuës entre deux

Villages.

L'endroit d'où je vous écris actuellement; s'apelle Ville Marie, ou Monreal. C'est une Ville, elle est bâtie dans une Isle que l'on nomme aussi Monreal, & qui peut avoir quatorze lieuës de longueur & cinq de largeur. Messieurs de St. Sulpice de Paris en sont Seigneurs & proprietaires. Ils ont la nomination du Baillis & autres Officiers de Justice, & même autresois ils avoient celle du Gouverneur. Cette petite Ville est ouverte, sans aucune fortification de pieux mi de pierre. Il seroit aisé d'en faire un poste imprenable par l'avantage de sa situation, quoique son terrain soit égal & sablonneux. Les petits vaisseaux sont contraints de s'arrêter au pié des Maisons d'une face de la

B 3

#### 30 VOIAGES DU

Ville à cause des courants ; car à un demiquart de lieuë delà, on ne voit sur le Fleuve que rapides, cascades, bouillons, &c. Mr. Perrot Gouverneur de la Place n'a que trois mille livres d'apointemeut; mais comme il fait un grand Négoce de Pelleterie avec les Sauvages, il a, dit-on, amassé cinquante mille écus en fort peu de tems, sçachons lui en bon gré, Monsieur, il est rare qu'un Gouverneur ne s'enrichise qu'aux dépens des lêtes. Il y a Bailliage à Monreal, mais cette Justice est gueuse : l'herbe est ici trop courte, & le pâturagemanque; une bonne mangerie de France engraisseroit bien Mr. le Baillif & ses Officiers. La fortune n'est ici que pour les Marchands: Ceux ci font bien leurs affaires, car les Sauvages des grands Lacs du Canada, descendent presque tous les ans, avec une quantité prodigieuse de Castors qu'ils échangent pour des armes, des chaudieres, des haches, des couteaux & mille autres marchandises sur lesquelles on gagne jusques à deux cens pour cent. Le Couverneur Géneral est fort exact à venir honorer de sa présence cette espéce de Foire; outre qu'il est le premier échangeur, ces Sauvages lui font force présens qu'il reçoit plus volontiers que les Placets, ce sont des jours de récolte pour lui. Ce séjour me paroît assez agréable l'été, car on

BARON DE LAHONTAN dit qu'il y pleut rarement en cette saison-là. Il part d'ici tous les ans des Coureurs de bois qui portent en canot de la marchandise chez toutes les autres Nations Sauvages" de ce Continent, & ils en raportent des Castors. J'en vis reventr'il y a sept ou huit jours 25. ou 30. chargez excessivement. Il n'y avoit que deux ou trois hommes pour conduire chaque canot, lequel portoit 20. quintaux pesant, c'est à-dire quarante paquets de Castors, valent cent écus chacun. Ils avoient demeuré un an ou 18. mois en leur voiage. Si ces voiageurs ont fatigué dans une si longue course, ils s'en donnent à cœur joie au retour. Ceux qui sont mariez sont ordinairement plus sages; ils vont se délasser chez eux, & ils y portent leurs profits; mais pour les garçons, ils se plongent dans la volupté jusqu'au cou. La bonne chere, les femmes, le jeu, la boisson, tout y va. Tant que les Castors durent, rien ne coûte à nos Marchands. Vous sériez même étonnez de la dépence qu'ils font en habits. Mais la source est-elle tarie, le magazin est-il épuisé? Adieu dentelles, dorures, habillemens, adieu l'attirail du luxe, on vend tout. De cette derniére monnoie, on négocie de nouvelles Marchandises; avec cela ils se remettent en chemin, & partagent ainsi feur jeunesse entre la peine & la débauche; ces

B 4

Coureurs, en un mot, vivent comme la plupart de nos matelots d'Europe. Au refte, Mellieurs de St. Sulpice ont le soin d'envoier ici des Missionaires de tems en tems. qui vivent sous la direction d'un Supérieur fort honoré dans le Païs. Ils sont logez dans une belle, grande & magnifique maison de pierre de taille. Leur Eglise n'est pas moins superbe. Elle est bâtie sur le modéle de celle de St. Sulpice de Paris, & l'Autel est pareillement Isalé. Leurs Côtes ou Seigneuries au Sud de l'Iste, produisent un revenu confidérable, car les habitations sont bonnes, & les Habitans riches en bled bétail, volaille & mille autres d'enrées qu'il vendent ordinairement à la Ville; mais le Nord de l'Ise n'est pas encore peuplé. Ces Prêtres Seigneurs, avec leur mine toute beate, & toute crucifiée, ont toujours traversé l'établissement des Jesuites, & des Recolets à Monreal, car nos dévots Misfionnaires n'aiment pas la multiplication spécifique des ouvriers dans la vigne du Seigneur. Le zéle excite une sainte jalouhe, & chaque Ordre voudroit tout convertir. On présume pourtant que Messieurs de Saint Sulpice auront le dessous, & qu'ils seront obligez à la fin d'accepter ce renfort de moissonneurs. J'ai vû à une lienë d'ici, au piéd'une Montagne, un beau Village d'Iroquois Chrétiens, & dirigé par BARON DE LAHOMTAN. 33 deux Prêtres de ce Seminaire. On m'a dit qu'il y en avoit encore un plus grand & plus peuplé de l'autre côté du Fleuve à deux lieuës d'ici; c'est un nommé le Pere Bruyas, Jesuite, qui cultive ce champ spirituel.

Dès que Monsieur de la Barre, qui ne fait qu'attendre des nouvelles de France pour quitter Quebec, en aura reçû, je partirai pour le Fort de Frontenat où je suis destiné. S'il en faut croire ceux qui ont fait la même campagne, je pourrai à mon retour vous amuser par le recit de mes méchantes heures, & de mes mauvais jours. Ce sont de terribles ennemis, disent-ils, que ces Iroquois 3 nous les verrons. Cependant,

Je fuis, Monsieur vôtre, &c. 4 Monreal ce 14. Juin 1684.

## LETTREV

Des Iroquois; la Guerre & la Paix que les François ont fait avec eux, & comment, &c.

# Monsieur

Je vous écrivis il y a quatre jours, & je re-croiois guére, & fermant ma Lettre,

74. V. O. I. A. G. E. S. D. U. revenir si promptement à la charge. Le plaisir de recevoir de vos nouvelles me paroissoit en perspective. Je vous remercie d'avoir bien voulu m'aprendre ce qui s'est passé en Europe depuis mon départ. Vous jugez bien qu'un détail aussi ample, & aussi exact que le vôtre, a dû me faire grand plaisir; & le bon homme Anchise ne fut pas plus transporté de joie lorsqu'il tendit les bras à son cher & pieux Enée dans le Pais des Ombres, que je le fus d'être in-fruit en ce monde lointain de ce qu'on fait dans le vôtre. Vous êtes, dites-vous, dans une curiosité impatiente de connoître Messieurs les Iroquois, & de sçavoir si les mœurs & les coûtumes de cette Nation, répondent à l'idée desavantageuse que nous nous en formons. Je souhaiterois pouvoir vous contenter; mais vôtre demande n'est point encore de saison. Je pars après de-main pour Frenzenae. Comment aurois-jele tems de consulter les experts & les connoisseurs sur cette matière? Il y a dequoi étudier chez un Iroquois, afin que vous le sçachiez, & il me faudroit écouter là dessus des personnes qui ont fait plusieurs sois le voiage. Quand je le ferai moi-même, j'ebserverai ces peuples avec toute l'aplication possible, & je ne négligerai rien pour vous satisfaire. Tout ce que je puis à present pour vôtre service, c'est de vous faire

BARON DE LAHONTON. 35 part de ce que j'apris cet Hiver. Je vous le donne sur la foi de mes Auteurs; ils sont d'autant plus croiables qu'ils ont demeuré vingt ans au Païs des Iroquois, voici ce qu'ils m'en ont dit.

Ces barbares ne sont qu'une seule Nation, & qu'un seul intérêt public. On pourroit les nommer pour la distribution du terrain, les Suisses de ce Continent. Les Iroram, les sulles de ce Continent. Les mo-quois sont partagez en cinq cantons, sça-voir les Tsonontollans, les Goyogoans, les On-notagues, les Onoyouts & les Agniés. Cha-que canton n'est proprement qu'un Villa-ge; il y a trente lieuës de l'un à l'autre; ils sont tous situez près de la Côte Méri-dionale du Lac Ontario ou de Frontenas, & l'on y parle à peu près le même langage. Si vous vouliez sçavoir au juste comment ils nommeroient leurs cantons en François, je ne trouve point à mon sens de tergois, je ne trouve point a mon tens de terme plus propre que celui de Cabane. A ce mot n'allez pas vous representer le Palais étroit & roulant des nos bergers. Figurez-vous plûtôt chaque Cabane comme un gros Bourg. Nous en avons en France quantité de Villes beaucoup moins peuplées. Qui dit un canton d'Iroqueis, dit une douzaine de milliers d'ames. Il s'en all trouvé infor's controrge mille. est trouvé jusqu'à quatorze mille, & l'on calculoit ce nombre par deux mille guer-riers, deux mille vieillards, quatre mille

B. 60007 ...

36 VOIAGES DU

femmes, deux mille filles, & quatre mil le enfans. Vous prendrez, s'il vous plaît, cette suputation pour le prix qu'elle me coûte; si vous ne la croiez-pas juste envoiez un meilleur Arithméticien. Ce qu'il y a de certain, c'est que les cinq Cabanes se visitent réciproquement tous les ans par des députez; alors on fait le festin d'union, & l'on fume la grande pipe, ou le grand Calumet des cinq cantons. Ces peuples sont alliez des Anglois depuis longtems, & par le commerce des Peleteries qu'ils font avec la Nouvelle Tork, ils ont des armes, des munitions & tout ce qui leur ost nécessirire, à meilleur marché qu'ils ne l'auroient des François. Les Iroquois ne ménagent & nous, & les Anglois que par raport au commerce; s'ils n'avoient pas besoin de trafiquer avec les deux Nations, ils s'en soucieroient-fort peu; aussi leur faisons nous bien valoir notre trafic, on leur vend les marchandifes au quadruple du juste prix. Au reste, ces peuples sont libres dans toute l'étendue du droit naturel, & il. semble que la liberté presque bannie de toute la terre, ait choisi sa retraite & son asile chez eux. Rien ne les divertit davan. Rois, de craindre les menaces, & les châ. timens des Gouverneurs; cela les fait rire, ear ils ne peuvent ajuster l'idée des soûmis.

BARON DE LOHONTAN. 37 le seul terme de dépendance leur fait horreur. Chaque Iroquois se croit souverain & il prétend ne relever que de Dieu seul qu'il nomme le G and Esprit. Ils nous ont presque toûjours fait la guerre depuis l'établissement des Colonies de Canada, jusqu'aux premiéres années du Gouvernementes de Mr. le Comte de Frontenac. Messieurs de Courselles & de Traci, Gouverneurs Généraux firent quelques campagnes d'hiver & d'Eté par le Lac Champlain contre les Agniés, mais avec peu de succès. On ne fit que brûler leurs Villages, & enlever quelques centaines d'enfans, d'où sont sortis les Iroquois Chrétiens dont je vous ai parlé. Il est vrai qu'on défit quatre-vingt-dix ou cent guerriers, mais il en coûta bien des membres & la vie même à plusieurs Cana. diens & soldats du régiment de Carignan, qui ne s'étoient pas assez munis contre l'horrible froid qui régne dans le Canada. Mr. le Comte de Frontenac qui releva Mr. de Courselles, aiant connu que ces barbares entendent mieux que nous autres Européens la guerre de ce Païs-là, ne voulut pas faire à son tour des entreprises inutiles, & fort onéreuses au Roi. Au contraire il forma le dessein de conclure une bonne Paix avec cette Nation, & il y travailla de son-mieux. Il visoit sagement à trois choses. La pre-

miére de rassurer la plûpart des habitans François, qui étoient sur le point d'abandonner tout, & de s'en retourner en France, si la guerre eût duré; la deuxième d'encourager par cette Paix un grand nombre de gens à se marier & à défricher des terres, afin d'augmenter les Colonies; la troisiéme de faciliter la découverte des Lacs & des Nations Sauvages qui habitent ces Côtes, afin d'y établir le commerce, & de les attirer dans nôtre parti, par de bonnes alliances, en cas de rupture avec ces Iroquois. Ce fut principalement par ces trois & motifs que Mr. de Frontenac fit, en forme d'ambassade, une députation de quelques Canadiens aux Cabanes. Ils affurérent les Iroquois que le Roi aiant été informé qu'on leur faisoit la guerre sans cause, l'avoit fait partir de France pour faire la Paix, & leur procurer en même-tems toutes sortes d'avantages touchant le commerce. Ce compliment n'eût pas produit grand effet en Europe, on l'auroit pris pour un leurre & pour un apas; mais la politique Iroquoise n'est pas si défiante. Cette Nation écouta donc les députez avec plaisir. Une circonstance contribuoit d'ailleurs à la rendre plus crédule & plus docile. C'est que le Roi d'Angleterre Charles second qui vendoit alors son amitié à la France, avoit ordonné à son Gouverneur de la Nouvelle York,

BARON DE LAHONTAN 39 de faire entendre aux Iroquois qu'ils étoient perdus sans ressource s'ils ne s'accommodoient au plûtôt avec cette Couronne, & qu'elle aloit faire passer des forces nombreuses pour les accabler. Ils reçûrent donc fort bien l'ambassade, & renvoiérent les députez très-contens. Ceux-ci étoient chargez de dire à Monsieur le Gouverneur que quatre cens Iroquois se trouveroient à l'endroit où l'on a construit depuis le Fort de Frontenac; que Son Excellence s'y trouveroit avec pareil nombre d'hommes, & que là on conviendroit de tout. Le projet s'exécuta heureusement au bout de quelques mois , la Paix fut arrêrée entre les deux Nations. Monsieur de la Salle rendit un service important dans cette occasion; il donna au Gouverneur des Conseils que vous jugeriez vous même Excellens; si j'avois le tems de vous les raporter. Je suis obligé de mettre ordre à mes affaires. Je vous rendrai plus fçavant quand je le serai moi - même. Ve suis jusqu'au retour de ma campagne.

Vôtre, &c.

A Monreal le 18. Juin 1684.

### LETTRE VI-

Des roitures de Canada qui sont des Canots d'écorce de bouleau. Comment on les fait, & la manière dont on les navigue.

# MONSIEUR,

Je contois de partir aujourd'hui; mais la quantité de grands canots qu'on devoit amener ici ne s'y trouvant pas encore, le voiage est rétadé de deux jours. Vous profiterez de mon loisir pour connoître ces fragiles voitures; je vous dirai en peu de mots ce que c'est & cela ne vous sera pas inutile pour bien entendre la navigation, & les courses de ce Pais-ci. Je viens de voir plus de cent canots, grands & petits; mais comme on ne peut se servir que des premiers pour les expéditions militaires, ou pour les grands voiages, je ne vous parlerai que de ceux-là. Leur grandeur est pourtant distarente, ceste à-dire de dix jusques à vingt-hui pieds de longueur. Les plus petits ne contiennent que deux personnes. Ils seroient admirables pour le passage du S:yx; je croi qu'is porte-roient un assez bon fret d'ames & d'ombres; mais pour porter des corps vivans? Ce sons

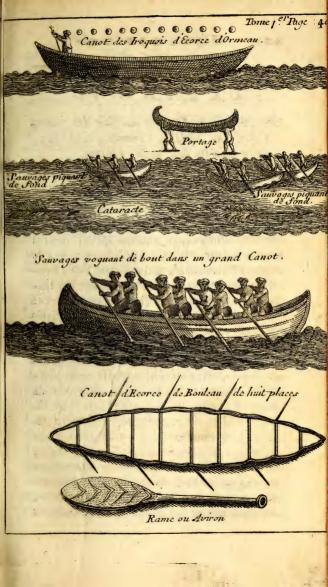



BARON DE LAHONTAR.

de vraies chaises de poste pour l'autre Monde. On y est assis sur les talons ; pour peu de mouvement que l'on se donne ou que l'on penche plus d'un côté que de l'autre, ils renversent. Les plus grands peuvent contenis aisément quatorze hommes: mais pour l'ordinaire quand on veut s'en servir pour transporter des vivres ou des marchandises, trois hommes suffisent pour les gouverner. Avec ce petit nombre de canoteurs on peut transporter jusqu'à 20. quintaux. Les grands canots faits d'écorce de Bouleau sont sûrs, & ne tournent jamais : on léve ordinairement cette écorce en hiver avec de l'eau chaude. Une seule écorce suffit que sque fois pour tout un grand canot, tant les arbres de cette espéce sont gros en ce Païs-ci; mais quand il faut plusieurs écorces on en met une pour faire le fond, & les Sauvages y en coulent deux autres avec des racines pour faire les bords, & cela si artistement qu'on jureroit que le canot est tout d'une pièce. Ils sont garnies ou de clisses & de varangues d'un bois de cédre presque aussi leger que le liége. Les clisses ont l'épaisseur d'un écu; l'écorce, celle de deux, & les varangues celle de trois. Outre cela il régne à droit & à gauche d'un bout d'un canot à l'autre, deux Maîtres ou précintes, dans lesquels sont enchassées les pointes des varangues & où les huit barres qui lient & traverient le canot sont attachées.

Ces bâtimens ont 20. pouces de profondeur, c'est-à-dire des bords jusqu'au plat des varangues; ils ont 28. pieds de longueur & 4. & demi de largeur vers la barre du milieu. S'ils font commodes par leur grande legereté & par le peu d'eau qu'ils tirent, il faut avoüer; qu'ils font en récompense bien incommodes, par leur fragilité; car pour peu qu'ils touchent ou chargent sur le caillou ou sur le fable, l'écorce s'entrouvre, & l'eau entrant par les crevasses gâte les vivres, les Marchandises, & toute la cargaison. Chaque jour il y a quelque nouvelle crevasse ou quelque conture à gommer. Toutes les nuits on est obligé de décharger cette voiture à for, & de la porter à terre, où on l'attache à des piquets de peur que le vent ne l'emporte; car elle pese si peu que deux hommes la portent à leur aife sur l'épaule, chacun par un bout. Cette seule legereté me fait juger qu'il n'y a point de meilleure voiture au monde pour naviguer dans les Rivières du Canada qui sont remplies de Cascades, de Cataractes & de courans. Car à la rencontre de tous ces fâcheux endroits on est obligé ou de transporter les canots par terre, ou de les tirer sur l'eau le long du rivage, pourvû a que le Fleuve ne soit pas trop rapide, ni la rive trop escarpée. Ces canots ne valent rien du tout pour la navigation des Lacs, où a les vagues les engloutiroient si l'on ne ga-

BARON DE LAHONTAN. enoit terre dès que le vents'éleve. Cependant on fait des traverses de quatre ou cinque lieuës d'une Isle à l'autre; mais c'est toûjours en calme & à force de bras, car outre qu'on pourroit être facilement submergé, on risqueroit à perdre les vivres. Ajoûtez à cela que les Pelleteries seroient perduës pour peu qu'elles fussent mouillées, ce qui feroit la plus grosse perte dans le trafic. Il est vrai que ces canots portent de petites voiles, mais il faut un tems à souhait pour s'en servir. Si le vent est un peu fort, quoi-qu'en poupe, il est impossible d'en prositer sans s'exposer à faire nausrage. Il n'y a que les vents modérez qui soient propres pour ces sortes de voitures. Si l'on veut aller au Sud, il faut avoir un des huit rumbs de vents qui sont entre le Nord-Ouest & le Nord-Est, pour mettre la voile; & pour peu que les autres vents soufflent (à moins qu'ils ne viennent de la terre qu'on côtoie ) on est obligé de gagner le ri-vage au plus vîte, de débarquer précipitam-ment le canot, & d'attendre le calme. Voici le manœuvre de cette navigation. Les Canoteurs agissent successivement à genoux, debout, & assis. Ils son: à genoux lorsqu'ils descendent les petits Cataractes ou les Cascades des R viéres. Ils sont debout, lorsqu'ils piquent de fonds avec des perches pour refouler les courans & les rapides, & ils sont assis dans les eaux dormantes. Leurs rames

VOIAGES DU sont d'érable, & tournées de la manière que je vais vous les representer. La pêle de la Rame à 20 pouces de longueur, 6. de largeur; & 4. lignes d'épaisseur. Le manche, qui est gros comme un œuf de pigeon, a trois pieds de longueur ou environ. Ils se servent de perches ou lates de pin pour refouler les courans les plus rapides, & c'est ce qu'on apelle piquer de fond. Ces bâtimens n'ont ni poupe ni prouë; ils sont également taillezen pointe devant & derriere; ils n'ont ni quilles, ni clous, ni toulets. Ils ne durent que cinq ou fix ans. Celui qui les gouverne rame comme les autres sans interruption. Ils coutent ordinairement 80. écus. Celuidans lequel je m'embarque en a pourtant coûté 90. Mais il est de franc Bouleaus & l'un des plus spacieux canots que l'on puisse voir, c'est au moins un bord de Vice-Amiral. On m'aprend aujourd'hui que Mr. de la Barre leve du monde aux en virons de Quebec; & que le Gouverneur de cette Isle vient de recevoir ordre de faire tenir les milices des Côtes circonvoisines toutes prêtes à marcher....

Je suis , Monsieur votre, &c.

A Monreal ce 20. quin 1684.

### LETTRE VII.

Description du Fleuve St. Laurent depuis le Monreal jusqu'au premier grand Lac de Canada. Les Sauts, les Cataractes & la navigation de ce Fleuve. Du Fort Frontenac & de son utilité. Entreprise de Mr. de la Barre Gouverneur Général contre les Iroquois. Son accommodement, ses barangues & les réponses.

# Monsieur,

Me voici, graces à Dieu, revenu de la Campagne. Il est juste que je vous tienne parole, & que je vous donne une sidéle relation de cette pénible course, écoutez-moi donc bien, je commence mon recit. Nous nous embarquâmes ici le vingt-troisséme de Juin, & l'on mit deux Soldats dans chaque canot. Le mien étoit conduit par trois habiles Canadiens. Nous voguâmes contre la rapidité du Fleuve jusqu'à trois lieuës de cette Ville. Là nous trouvâmes le saut de Saine Loiis, petit Cataracte si violent qu'on sur contraint de se jetter dans l'eau jusqu'à la ceinture, pour trainer les canots un derai quart de lieuë contre le courant. Nous nous

rembarquâmes au-dessus de ce passage, & après avoir vogué 12. lienes ou environ, partie sur le Fleuve, partie sur le Lac de Saint Louis, jusqu'au lieu apellé les Cafcades, il fallut debarquer & transporter nos canots avec toute leur charge à un demi-quart de lieuë de-là. Il est vrai qu'on les auroit encore pû trainer en cet endroit avec un peu de peine, si nous ne nous sussions pas trouvez au dessus du Cataracte du Trou. Je m'étois imaginé que toute la difficulté de remonter le Fleuve ne consistoit qu'en la peine de l'embaras des portages, mais de refouler sans cesse les courans, soit en trainant les canots ou en piquant de fonds, ne me parut pas moindre. Nous abordâmes à cinq ou six lieuës plus haut aux Sauts de Cédres & du Buisson, où l'on fut encore obligé de faire des portages de cinq cens pas. Nous entrâmes à quelques lieuës au-dessus dans le Lac St. François, à quil'on donne 20. lieuës de circonférence, & l'aiant traversé nous trouvâmes des courans aussi forts que les précédens. Le plus violent de tous fut celui du Long Saut où l'on fit un portage d'une demi lieuë. Il ne nous restoit plus à franchir que le pas des Galots. Nous sûmes obligez de traîner encore nos canots contre la rapidité du Fleuve. Enfin après avoir essuié bien des fatigues à tous ces passages, nous arrivâ-mes au lieu nommé la Galete. De cet enBARON DE LAHONTAN. 47

droit au Fort de Frontenac il ne nous restoit plus que vingt heures de chemin. Encore la navigation devoit-elle être beaucoup plus douce puisque nous allions voguer sur une eau tranquille & presque aussi dormante que celle d'un Etang. Aussi nos canoteurs quitérent-ils la perche, & ne se servirent plus que de la rame. Au reste tous ces travaux dont je viens de parler n'étoient rien pour moi comparez à la persécution des Maringouins. Ce sont ces moucherons qu'on appelle en France des cousins. Ne leur auroiton point donné ce nom parce que les petits parasites sont bonne chere, & s'engraissent d'un fang qui ne leur coûte rien? Quoiqu'il en soit leur fréquentation est un spécifique contre le trop de sommeil; ils garantissent des rêves impurs ; ils tiennent leur homme allerte, tout sentinelle devroit en faire bonne provision. Tout le Canada est infecté de ce mauvais cousinage, & il vient fondre par nuées sur vôtre pauvre peau. L'on peut s'en préserver, par la fumée de la pipe, mais il n'est pas donné à chacun de goûter les délices de la tabagie, & tel trouveroit le remede pire que le mal. Il est plus facile & même plus sur de recourir à la précaution des berceaux. Un berceau ce sont des branches d'arbres, hautes de deux pieds; on les fiche en terre de distance en distance à proportior qu'on veut faire l'espace long ou large:

comme ces branches sont plantées en demi cercle, elles se joignent par la partie supé-rieure & sont un arc. On attend un lit dessous, on le dresse, & pour le dessus, on le couvre d'un grand drap qui trainant à terre de tous côtez ferme l'entrée aux Maringouins, & les oblige à faire le bivaque. Nous arrivâmes au Fort de Frontenac après vingt jours de navigation. Dès que nous fûmes débarquez, Mr. Duta Commandant de nos troupes vifita les Fortifications & les trois grosses barques ancrées au Port. Nous y fimes des réparations confidérables, & ces trois bâtimens furent radoubez & apareillez en fort peu de tems. Ce Fort quarré avoit de grandes courtines flanquées de quatre pe-tits bastions; ces flancs n'avoient que deux crénaux, & les murailles étoient si basses qu'on y auroit pû facilement grimper sans échelle. Monsseur de la Salle qui après avoir si bien contribué à la conclusion de la Paix avec la Nation Iroquoise avoitobtenu du Roi pour lui, & pour ses descendans la propriété de ce Fort, l'avoit tellement né-gligé qu'au lieu d'en retiter les profits du commerce il lui étoit à charge par la dépense qu'il étoit obligé d'y faire. Ce Fort me pa-roît avantageusement situé pour trasiques avec les cinq Nations Iroquoises. Car leurs Villages n'étant pas bien éloignez du Lac, il leur est plus facile d'y transporter leurs Pelle-

BARON BE LAHONTAN. Pelleteries en canot, que de les transporter à la Nouvelle Tork par terre. Mais je le c. vi de peu d'utilité en tems de guerre, à cause des cataractes & des grands courans dont je vous ai parlé, où je suis persuadé que cin-quante Iroquois peuvent arrêter à coups de pierres cinq cens François bien armez. Imaginez-nous, Monsieur, qu'en l'espace de vingt lieuës le long du Fleuve, l'eau est si rapide qu'on n'oseroit éloigner le cauot de quatre pas du rivage. Il n'est pas moins dangereux de chercher l'ennemi par terre. Tout le Canada n'étant, comme je vous ai dit, qu'une vaste forêt, on tombe d'embuscade en embuscade, & il n'y a pas non plus de sûreté à marcher sur le bord de ce Fleuve cause des arbres épais & toussus dont il est planté. Les Sauvages, Satires & Faunes réels, vrais Habitans de bois, sont naturalisez à sauter de rocher en rocher, à percer les ronces & les broussailles à courir à travers les épines & les buissons comme en rasse Campagne. Ce n'est pas le fait du François; il ne court pas à l'aveugle, & il veut voir où il met les pieds. Si nous avions le même talent que ces Sauvages vous pourriez me répondre qu'en faisant marcher cinq ou six cens hommes par terre pour couvrir les canots qui porteroient des vivres, il n'y auroit presque rien à craindre : Il est vrai , mais aussi ces troupes consumeroient plus de vi-Tome 1.

50 vres que ces canots n'en sçauroient porter avant que d'arriver à ce Fort; outre que les Iroquois y seroient toûjours supérieurs. Je ne vous dis rien de cette Place, je vous en fenai la description lorsque je vous parlerai de la Nouvelle France en général. Il vaut mieux à present reprendre le sit de la Relation. Quand le bruit se fut répandu que nous étions au Fort de Frontenac. Les Iroquois des deux petits Villages nommez Ganeousse & Quenté qui ne sont éloignez de ce poste que de sept ou huit lieue, accoururent pour nous faire vivre grassement & à bon marché. Nous étions accablez de viande & de poisson : c'étoient des profusions de cerf, de chevreuil, de poulets d'Inde, & le tout pour des aiguilles, des couteaux, de la pou-dre & des balles. Monsieur de la Barre nous joingnit sur la fin d'Août; mais loin de profiter de notre abondance, peu s'en fallut qu'il ne fît la le grand & dernier voiage, Il fut attaqué d'une fiévre qui lui fit saire bien du chemin en peu de tems, & son Esculape avoit déja prononcé l'arrêt de condamnation. Ce mal fit aussi-bien du ravage sur la milice que Monsieur de la Barre avoit ame-née avec lui, & par un bonheur assez singu-lier nos trois Compagnies ne branlérent point, la contagion les épargna comme par respect, ou par faveur. Cette torte de sièvre, quoi qu'intermittente, avoit tout le pouvoir

BARON DE LAHONTAN. necessaire pour envoier le malade en posse dans l'autre monde. Dans le frisson les mouvemens convulsifs, les tremblemens & la fréquence du pouls étoient si violens: que la plûpart des malades perissoient au deux ou treifiéme accès : leur fang étoit brun, tirant sur le noir, mêlé d'une espéce de sérosité jaunâtre, qui ressembloit assez à du pus. Nous demandions raison de ces Symptomes au Medecin de Mr. de la Barre, & ce Docteur soutenans en habile homme la reputation de ses Maîtres & de ses confreres, nous éblouissoit par ses grands mots. Jamais Hipocrate & Galien n'ont débité de plus beau verbiage sur l'origine de la fiévre. Cette maladie disoit-il après s'être bien froté le front, & comme s'il avoit eu toute l'autorité doctorale peinte sur le visage, cette maladie ne peut s'attribuër qu'aux mauvaises qualitez de l'air & des alimens. Quand je le vis prêts à s'enfoncer dans ce lieu commun, je m'attendis bien au pompeux galimatias. En effet, il fortit de la savante bouche comme un torrent de phisique. Je vous dirai ce que j'en ai retenu, redoublez vôtre attention. L'air étant trop rarefié par le rapide mouvement que la chaleur excessive de la saison cause aux vapeurs, on n'en reçoit pas affez pour une saine & salubre respiration; d'ailleurs le peu d'air que l'on tire, & que l'on pompe

par les tuiaux pulmonique s'étant chargé d'insectes, & de petits corps impurs jette la nature dans un mortel dérangement. De plus l'eau-de-vie & les viandes salées aigrissent le sang. Cette aigreur observez bien Monsieur, cette aigreur cause une espece de coagulation du chile & du fang lors qu'ils fe mêlent dans les veines : cette coagulation l'épaissit & l'empêche de passer dans le cœur aussi vîte que de coûtume; cela donne lieu à une fermentation extraordinaire, & voilà. dans son plein jour la fiévre du Fort de Frontenac. Avez-vous jamais vû raisonner plus profondement sur les obstacles que le fang peut trouver dans la circulation ? Cette. a greur du chile qui coagule le chile, cette coagulation qui épaissit; cette épaisseur qui étrecit le passage, n'étes vous pas charmé d'une telle gradition; celle du Médecin, malgré lui sur la langue empêchée de la fille muete ne me paroît pas mieux enchainée. Avec tout ce docte étalage je ne laisse pas de me sentir un serupule. Si l'Oracle de nôtre Esculape est vrai pourquoi cette fiévre n'at'elle pas répandu sa malignité sur tous les. habitans du Fort, pourquoi s'est-elle acharnée sur ces pauvres gens de milice ? cela me sit proposer une autre conjecture. C'est que ces Soldats de milice qui n'étant pas affez habiles pour naviguer avec la perche en pi-

<sup>5</sup> Piquer de fond. Poiez ma derniere Legre.

BARON DE LAHONTAN 13 quant de fonds, furent obligez de se jetter sans cesse à l'eau pour trainer leurs canots dans les rapides continuels du Fleuve; Or comme ces eaux étoient naturellement froides, & les chaleurs tout à fait excessives, le sang pouvoit bien se glacer par antiperistase, & causer vrai semblablement des révolutions dans la nature qui produisirent les sie vres dons je parle, s'il est vrai comme on le dit, que omnis reponsina mutatio periculosa eff. Je regardois ce raisonnement comme une riche découverte, & j'étois fort content de mon savoir. Mais on me demanda de quel monde je venois avec ma vieille & surannée Antipéristase, & comme l'on m'objecta d'ailleurs que Monsieur de la Barre, qui probablement ne s'étoit pas jetté à l'eau, n'en avoit pas été moins du nombre des Antiperistasiés je renonçai à la théorie de la fiévre, trop content de ne l'avoir pas logée sous ma pezn. A peine Monsieur de la Barre se trouva-t'il convalescent que lui & nous rentrâmes dans nos canots. Ce Général marquoit en cela plus de courage que de prudence. Nous avions fait au Fort une station de quinze ou vingt jours; la saison étoit avancée; la maladie avoit affoibli & diminué les milices, n'en étoit-ce pas assezpour prévoir que le des-sein échoüeroit? nous nous embarquâmes néanmoins, & nous sîmes une manœuvre si diligente afin de profiter des calmes qu'en C 3

cinq ou fix jours nous arrivâmes devant la Rivière de la Famine, ou la crainte d'un. orage nous obligea d'entrer incessamment. Mr. de la Barre eut là des nouvelles de Mr. Dulhut. Ce dernier avoit fait partir un canot de Missilimakinac pour donner avis à nôre Général que conformement à ses ordres, il avoit engagé les Hurons, les Outaouas, & quelques autres Peuples circonvoisins à se joindre à l'Armée Françoise, & que de plus il amenoit un renfort de deux cent bravescoureurs de bois. Cette nouvelle qui dans. une meilleure conjoncture auroit bien réjoui Mr. de la Barre, ne le toucha point. Ce grand nombre de malades qu'il traînoit avec foi, & qui rendoit sa Flote comme un Hopital mouvant, l'effraioit. Ce trifte spectacle lui fit ouvrir les yeux sur tous les autres inconveniens. La crainte que les Iroquois ne vinffent alors fondre sur nous n'étoit pas le danger le moins pressant, & ce sut un grand bonheur qu'ils ne s'en avisérent pas. Enfin Monsieur de la Barre après avoir pesé toutes choses mûrement prit le parti le plus. sur pour se dégager d'un si mauvais pas. Ce fut de renvoier le même canot à Mr. Dulhut, & de lui ordonner, en quelque lieu qu'on le rencontrât, de congédier au plus vîte les coureurs, les Sauvages, & d'éviter fort soigueusement une jonction a vec nous. Heureusement que Mr. Dulhut reçût l'ordre

BARON DE LAHONATN. 55 a Niagara où il pouvoit encore l'executer affez à propos. Il fit donc aux Sauvages une civilité de remercîment, & les renvoia; mais ceux ci ne se paiérent pas de cette monnoie; ils s'en allérent fort chagrins, & accommodant la Nation Françoise de toutes piéces, ils la donnoient de bon cœur au mauvais esprits. Monsieur de la Barre voulant aussi écarter le périf du côté des Iroquois, résolut d'y emploier Mr. le Moine. C'eff un honnête homme de Normand, & siestimé de ces peuples, aparemment pour fadroiture, qu'ils le surnomment Akquesan; c'est-à dire la perdrix. Il fut envoié au Village des Onnontagues à dix huit lieues de la Riviere où nous étions, & Monsieur de la Barre, le conjura lors qu'il partit, d'user de toute son adresse natale pour lui amener quelques Anciens de cette Nation. Mr. le Moine ne perdit pas sa peine ni ses sollicitations. Peu de jours après fon départ on le vit revenir commeen triomphe accompagné de la Grangula, Iroquois de la première volée, & suivi de trente jeunes Guerriers. Nôtre Général aiant apris avec beaucoup de plaisir la nouvelle du débarquement de cette troupe, lui envoia aussi-tôt pour rafraîchissement, du pain, du vin & des truites saumonnées, dont la pêche étoit si copieuse qu'on en prenoit jusqu'à cent d'un coup defiller. Il-fit aussi faire des complimens à Son

Excellence Iroquoise: le député lui dit que le Seigneur de la Barre avoit bien de la joie de son arrivée, & qu'il se feroit un grand plaisir de lui parler après qu'elle se seroit donné quelques jours de repos. Cependant on avoit eu la précaution de renvoier tous les malades à la Colonie pour ne les pas exposer à la vûë des Iraquois. Mr. le Moine, quoique Normand, avoit aussi daigné donner une perite atteinte à sa candeur faisant actroire à ceux qu'il avoit amenez, que le corps de notre armée étoit au Fort de Frontenac, & que nous autres foldats campez n'étions qu'un détachement choisi par le Général pour l'elcorter. D'abord ces bonnes perfonnes de Sauvages prirent tout pour argent comptant; rais ils se desabusérent & s'& perçurent que leur fidéle Perdrix les trompoit. Quelques - uns de la bande qui n'étoient pas tout-à-fait étrangers dans nôtre langue, aiant rodé la nuit auprès de nos tentes, furent informez de tout par des conversations dont on ne les croioit pas témoins, & ne manquérent point à faire part de la découverte à leurs camarades. Nos voiageurs s'étant délassez pendant deux jours à le maître Iroquois sit demander audience à Monfieur de la Barre. Ce Général l'accorda volontiers, & la Grangula n'aiant pas manqué de venir avec sa suite à l'heure dont on étoit convenu, fut admis, non avec toutes



11 11

131 1. A L.A

C SEA

W. Link

Law the Hickory

BARON DE LAHONTAN. les façons du cérémonial de Cour, mais avec un grand air de cordialité. Vous sentez, je m'assure, une grande impatience de sçavoir ce qui se passa dans cette entrevûë, il saut vous contenter. L'Interpréte bien instruit auparavant par Monsieur de la Barre, fit un long discours. L'Iroquois écoutoit de toutes ses oreilles. Il étoit placé le premier de sa troupe, tout assis par terre les jambes croi-fées, suivant la coutume des Orientaux, & la pipe leur servoit de contenance. Monsieur l'Ambassadeur Sauvage avoit vis-à-vis de lui le grand Calumet de Paix. Vous devez connoître cet instrument aussi bien que le Colier, si vous voulez comprendre quelque chose à la harangue de Monsieur de la Barre, aprenez donc ce que c'est.

Le Calumet de Paix est une grande pipe faite de certaine pierre ou marbre rouge, noir, ou blanc; le tuiau a quatre ou cinquieds de long. Le corps du Calumet à huit pouces; la bouche où l'on met le tabac en a trois. Sa figure est à peu près comme celle d'un marteau d'armes. Les Calumets rouges sont les plusen vogue & les plus estimez. Les Sauvages s'en servent, pour les négociations, pour les affaires politiques; & sur tout dans les voiages, pouvant aller par tout en sûreté dès qu'on porte ce Calumet à la main; il est garni de plumes jaunes, blanches & vertes, & il sait chez eux le même

effet, que le pavillon d'amitié fait chez nous; car les Sauvages croiroient avoir fait. un grand crime, & même attirer le malheur sur leurs Nations, s'ils avoient violé les droits de cette vénérable pipe. Les Coliers, sont certaines bandes de deux ou trois pieds de longueur & de six pouces de largeur, garnis de petits grains de porcelaine, qui sont de certains coquillages qu'on trouve au bord de la mer entre la Nouvelle York &c. la Virginie. Ces grains sont ronds & gros comme de petits poix, & une fois plus longs. qu'un grain de bled. Ils sont bleus ou blancs, percez en long comme les perles, & enfilez de la même manière, à des fils à côté les uns des autres. On ne sauroit conclure aucune affaire, ni entrer en négociation avec les Sauvages de Canada, sans l'entremise de ces... Coliers, qui servent de contracts & d'obligations parmi eux, l'usage de l'écriture leurétant inconnu. Ils gardent quelquesfois un. sécle ceux qu'ils ont reçû de leurs voisins; & comme chacun a sa marque differente; on aprend des vieillards le tems & le lieu où ils ont été donnez, & ce qu'ils fignifient, après lequel siécle ils s'en servent à de nouveaux traitez. Après cette instruction préliminaire, venons au discours.

, Le Roi mon maître informé que les sinq Nations Irequoises contrevenoient de-

BARON DE LAHONTAN. 59
puis long-tems à la Paix, m'aordonné de ce me transporter ici avec une escorte, & ce d'envoier Akouessan au Village des Onna-ce tagues, pour inviter les principaux Chefs à me venir voir. L'intention de ce grand ce Monarque est que nous sumions toi & ce moi ensemble dans le grand Calumet de ce Paix; pourvû que tu me promettes au ce nom des Tsonontouans, Goyogoans, Onno-ce tagues, Onoyouts & Agniés, de donner ce une entiere satisfaction & dédommage-ce ment à ses sujets, & de ne rien faire à l'a-ce venir, qui puisse causer une fâcheuse ru-ce pture. Ce

Les Tsonontouans, Goyogoans, Onnotagues, Onoyouts & Agniés, ont pillé, ruïné ce
& maltraité, tous les coureurs de bois, ce
qui alloient en course chez les Ilinois, ce
chez le Oumamis & chez les autres peuples censans de mon Roi. Or comme ils ontagi ce
en ces occasions contre les traitez de la Paix ce
concluë avec mon Prédecesseur; je suis ce
chargé de leur en demander réparation, ce
& de leur signifier qu'en cas de resus, ou ce
de récidive à ces pillages, j'aiordre exprés ce

de leur déclarer la guerre. "

Ce Coller \* affermit ma parole.

Les guerriers des cinq Nations ont in-

Affermit eft la phrase Iroquoise an lieu de garantito

, mon maître, & chez les peuples ses ema , fans, pour détruire le commerce de ses , sujets, & pour obliger ces Nations à se , soustraire à l'obéissance qu'elles lui doi-, vent. Il les y ont menez malgré les dé-, sences du précédent Gouverneur de Nien-, mork, qui prévoioit les risques où ils s'ex-, posoient les uns & les autres. Je veux , bien oublier ces démarches, mais si par-, reille chose arrive dorénavant, j'ai ordre , exprès de vous déclarer la guerre.

#### Ce Colier affermit ma parole.

", Ces mêmes guerriers ont fait plusieurs "incursions barbares, chez les Ilinois & chez ", les Oumamis. Ils y ont massacré hommes, ", femmes & enfans, pris, lié, garroté & ", emmené un nombre infini de Sauvages, ", de ces deux Nations qui se crotoient bien ", en sûreté dans leurs Villages au milieu de ", la Paix. Ces pauples qui sont enfans de ", mon Roi doivent cesser d'être vos esclaves; ", Il faut leur rendre la liberté & les renvoier ", au plus vîte, dans leur Païs; & si les cinq ", Nations resusent de le faire, j'ai ordre ", exprès de leur déclarer la guerre.

#### Ce Colier affermit ma parole,

3, Voilà ce que j'avois à dire à la Grangula, 3, à qui je m'adresse pour raporter aux 3, Tsononsouans, Goyogoans, Onnotagues, On-3, popouts & Agnies, la déclaration que le Roi

BARON DE LAHONTAN. 61 mon maître m'a commandé de leur faire. " Il seroit fâché qu'ils l'obligeassent d'envoier une forte armée au Fort de \* Cata- \*6 racouy pour entreprendre une guerre qui ce leur seroit fatale. Il auroit aussi du cha-" grin si ce Fort, qui est un ouvrage de "-Paix servoit de prison à vos guerriers. Il 66 faut empêcher de part & d'autre que ce 66 malheur n'arrive. Les François qui sont " freres & amis des cinq Nations, ne trou-" bleront jamais leur repos; pourvû qu'el-66 les donnent la satisfaction que je leur de- " mande, & que les traitez de la Paix soient " desormais observez exactement. Je se-16 rois au désespoir que mes paroles ne pro- 66 duisissent pas l'effer que j'en attends; car " alors je ne pourrois me dispenser de me " joindre au Gouverneur de la Nieu-York, " qui par l'ordre du Roi son Maître m'aide-" roit à brûler les cinq Villages, & à vous 6 détruire.

#### Ce Colien affermit ma parole.

Voilà, Monsieur, le contenu de la ha-

rangue de Monsieur de la Barre.

Son Interprété aiant fini la Gravgula qui pendant tout le discours avoit eu les yeux fixement attachez sur le bout de sa pipe, se lève, & soit par une civilité bisarre, ou pour se donner sans façon le tems de méditer sans

<sup>\*</sup> Apelle Fort Fromenac par les François

62 VOIAGES DO

réponse il fair cinq ou six tours dans notre cercle compose de Sauvages & de François. Revenu en sa place il resta debout devant le Général assis dans un bon fauteuil, & le regardant il lui dit.

", Omnoncio, je t'honnore; tous les guer-", riers qui m'accompagnent t'honnorent ", aussi. Ton Interpréte a cessé ton discours, "je m'en vais commencer le mien, ma ", voix court à ton oreille, écoute mes pa-

, roles.

,, Onnontio, il falloit que tu crusses en par-, tant de Quebec, que l'ardeur du Soleil ,, avoit embrasé les Forêts, qui rendent nos 2) Païs inaccessibles aux François, ou que le Lac hous avoit tellement inondez que , nos Cabanes se trouvant environnées de , ses eaux, il nous étoit impossible d'en sor-, tir. Oii, Onnontio, il faut que tu l'aies », crû, & que la curiosité de voir tant de , Païs brûlez ou submergez t'ait porté jus-20 qu'ich T'en voilà maintenant désabusé, puisque moi & mes guerriers venons ici , t'assurer que les Tsonontouans, Goyogoans, on Onnotagues, Onoyouts & Agmés n'ont pas , encore péri. Je te remercie en leur nom, », d'avoir raporté sur leurs terres ce Calu-, met de Paix que ton prédécesseur a reçû de , leurs mains. Je te félicite en même-tems 22 d'avoir laissé sous la terre la hache meurBARON DE LAHONTAN: 63
triere qui a rougi tant de fois du sang de tes contraire qui a rougi tant de fois du sang de tes point, j'ai les yeux ouverts, & le Soleil qui m'éclaire, me fait découvrir un grand capitaine à la tête d'une troupe de guer-capitaine s'est aproché de ce Lac que pour sumer capitaine s'est aproché de ce Lac que pour sumer capitaine que capitaine que capitaine que capitaine que capitaine au contraire que capitaine s'estoit pour leur casser la tête, si tant de capitaine s'estoit pour leur casser la tête, si tant de capitaine s'estoit pour leur casser la tête de capitaine s'estoit pour leur

Je voi qu'Onnonto rêve dans un camp 60 de malades, à qui le grand Esprit a sauvé 60 la vie par des infirmitez. Ecoute, On-60 nonto, nos semmes avoient pris les casse-60 têtes, nos ensans & nos vieillards por-60 toient l'arc & la sséche à ton camp, si nos 60 guerriers ne les eussent retenus & désar-60 mez lorsque ton Ambassadeur Akouessans parut à mon Village: ç'en est fait, j'ai 60,

parlé. "

Ecoute, Onnonsio, nous n'avons pillé 66 d'autres François que ceux qui portoient 66 des fusils, de la poudre & des bales aux 66 des fusils, de la poudre & des bales aux 66 des fusils, de la poudre & des bales aux 66 des fusils d'aux Ilinois nos ennemis, parce 66 que ces armes nous auroient pû coûter 66 la vie. Nous avons fait comme les Jesui-66 tes, qui cassent tous les barrils d'eau-de-66 vie qu'on porte dans nos Villages, de peur 66 que les ivrognes ne leur cassent la tête; 66 nos guerriers n'ont point de Castors pour 66

paier toutes les armes qu'ils ont pillées, & les pauvres vieillards ne craignant point la guerre.

Ce Colier contient ma parole."

,, Nous avons introduit les Anglois dans , † nos Lacs pour y trafiquer avec les Ou,, taouas & les Harons. De même que les , Algonkins ont conduit les François à nos , cinq Villages pour y faire un commerce , que les Anglois disent leur apartenir. Nous , fommes nez libres , nous ne dépendons , \* d'Onnontio non plus que de † Corlar , il , nous est permis d'aller où nous voulons , d'y conduire qui bon nous semble , d'a,, cheter & vendre à qui il nous plaît. Sirtes , Alliez sont tes esclaves ou tes enfans , trai, te les comme des esclaves , ou comme des , enfans , ôte leur la liberté de ne recevoir , chez eux d'autres gens que les tiens.

#### Ce Colier contiens ma parole.

,, Nous avons casse la tête aux Ilinois & aux Oumamis, parce qu'ils ont coupé les , Arbres de Parx qui servoient de limites à , nos frontières. Ils sont venus faire de , grandes chasses de Castors sur nos terres , ils en ont entiérement enlevé ¶ & mâles & castors sur nos terres ,

<sup>†</sup> Ils prétendent que les Lacs leur apartiement. Onnontio, c'est le Gouvernement Général de Canada;

<sup>†</sup> Corlar, c'est le Gouvernement Général de la Nouvells

T'eft un crime capital parmi les Sanvages de détraits

BAREN DE LAHONTAN.

Semelles, contre la coûtume de tous les de Sauvages. Ils ont attiré les Chaonannos dans leurs Païs & dans leur parti. Ils leur ont donné des armes à feu, après avoir médité de mauvais deffeins contre nous.

Nous avons moins fait que les Anglois & les François, qui fans droit ont usurpé les terres qu'ils possédent sur plusieurs Nations qu'ils ont chassées de leurs Païs pour bâtir des Villes, des Villages & des For-seresses.

Ce Colier contient ma parole.

Ecoute Onnontio, ma voix est celle des cinq Cabanes Iroquoises. Voilà ce qu'elles terépondent. Ouvre encore l'oreille pour s

entendre ce qu'elles te font savoir.

Les Tsonontouans, les Goyogoans, les connontagues, les Onnoyouts & les Agniés discrit, que quand ils \* enterrent la ha- ché à Cataracouy, en presence de ton présédécesseur, dans le centre du Fort, ils plantérent au même lieu l'arbre de Paix copur y être soigneusement conservé; qu'au lieu d'une retraite de Guerriers, ce poste cone seroit plus qu'une retraite de Mar- cochands: Qu'au lieu d'armes & de mu- contions qu'on y transportoit, il n'y pou- coit entrer que des Marchandises & des controls. Ecoute, Onnontio, prens gar-

<sup>\*</sup> Chez enz enterrer la hache, c'eft-à-dire faire la Paix, &

,, de à l'avenir qu'un aussi grand nombre de "Guerriers que celui qui paroît ici, se trou-, vant enfermé dans un si petit Fort n'étouf-,, fe cet arbre. Ce seroit dommage qu'aiant ,, si aisément pris racine, on l'empêchât de , croître & de couvrir un jour de ses remeaux ton Païs & le nôtre. Je t'assure au ,, nom des cinq Nations, que nos Guerriers ,, danseront sous ses seuillages la danse du ,, Calumet ; qu'ils \* demeureront tranquil-,, les sur leurs nattes, & qu'ils ne déterreron , la hache pour couper l'abre de la Paix, ,, que quand leurs fréres Onnontio & Corlar " conjointement, ou séparément voudront ,, attaquer les Païs dont le grand Esprit a dis-, posé en faveur de nos ancêtres.

,, Ce Colier contient ma parole, & cet autre , le pouvoir que les cinq Nations m'ont donné. », Ensuite la Grangula s'adressantà Mr. le Moi-

, ne, il lui dit.

,, Akouessan prens courage, tu as de l'es-, prit , parle , explique ma parole , n'ou-", blie rien, dis tout ce que tes fréres & tes 2, amis annoncent à ton Chef Onnontio par , la voix de la Grangula qui t'honore, & t'in-"vite à recevoir ce present de Castors, & à , te trouver tout à l'houre à son festin.

"Ces presens de Castors sont envoiez à , Onnontio de la part des cinq Nations , la

32 Grangula finit ici.

<sup>\*</sup> Demeurer sur la nate, Cette phrase signific conserver la Paix.

BARON DE LAHONTAN. Mr. le Moine, & les Jésuites qui assistoient à la cérémonie expliquérent la naïve, & pourtant non trop sotte réthorique du Sauvage. Mr. de la Barre qui ne s'attendoit point du tout à un telcompliment su trèsmortisé; il voioit que l'Orateur avoit srapé au but, & c'est ce qui le faisoit enrager. Etant rentré brusquement dans sa tente il y pessa de fort bonne grace, & l'on eut de la peine à calmer ses premiers mouvemens. Cependant la Grangula, s'inquiétant sort peu du succès de sa réponse, alloit son chemin. Il traita plusieurs François, & lui, & ses Guerriers ne manquérent pas à la manière Iroquoise d'ouvrir le festin par une danse dont le ridicule étoit fort propre à imà la cérémonie expliquérent la naïve, & danse dont le ridicule étoit fort propre à im-patienter les conviez, & à leur avancer la saime Deux jours après les Sauvages partirent pour leur Cabane, & nous pour Monreal. Nous ne fûmes pas plûtôt sur le Lac que les Milices secouérent le joug de la discipline; elles se débandérent avec tant de diligence qu'en moins de rien tous leurs canots furent dispersez. Il n'y eut que nos trois Compagnies qui ne se quittérent point, parce que nous étions tant Officiers que Soldats dans des bâteaux plats de planches de sapin, qu'on avoit construit expressément pour nos Troupes. Je ne me sentois pas fort à mon aise dans cette nouvelle voiture. Je regretois de bon cœur le canot qui m'a.

voit aporté. Il nous faisoit descendre avec ces bâteaux plats les chûtes d'eau; les Cafcades, les Cataractes; il nous falloit franchir des passages pleins de bouillons, de rochers, & où les canots sautent à peine lors qu'ils sont chargez, & l'on nous prédisoit un naufrage infaillible dans quelqu'un de ces endroits dangereux. J'avois d'autant moins d'espérance qu'on nous contraignoit à faire l'épreuve d'une chose jusqu'alors inouiië. En effet, jamais bâteau plat n'avoit encore monté ni descendu ces affreux précipices. Il fallut bien , néanmoins, risquer le paquet, mais ce ne fût pas sans trembler, & croiez-moi, Monsieur, nous étions tous Chevaliers de la trifte figure. Toute nôtre précaution ce fût de bien marquer à nos Soldats quelles differentes manœuvres de rame ils devoient faire suivant la diverse exigence du cas. Nous simes aussi passer devant nous plusieurs canots qui sautoient ces Cataractes à nôtre tête, & nous indiquoient ainsi le chemin. Sans cela ces Montagnes d'eau nous auroient tous engloutis. Imaginez vous, Monsieur, que les courans vont presque aussi vîte qu'un boulet de canon, & qu'il faut éviter des rochers sur lesquels on seroit porté si on donnoit un faux coup d'aviron, car on descend en zigue zague pour suivre le fil de l'eau qui fait cinquante détours. Les canots même y périssent quelquesois lors

BARON DE LAHONTAN. qu'ils sont chargez. Mais si dans cette route périlleuse on navigue entre la mort & la vie, on est au moins dédommagé par la vîtesse & par la rapidité du voiage. On va comme si l'on étoit porté par le vent. En combien de tems croiez-vous que nous vînmes de la Geléte ici ? Vous n'avez pas oublié qu'il y a deux petits Lacs d'une eau presque dormante traverser , nous sîmes cependant tout ce long trajet en deux: jours. Nous avons appris à nôtre arrivée que Mr. le Chevalier de Callieres étoit venu pour prendre la place de Mr. Perrot, Gouverneur de cette Ville-Ce changement ne surprend pas beaucoup; on le regarde comme un fruit de plusieurs démêlez que Mr. Persot a eus avec les Gouverneurs Généraux; attendez que je connoisse mieux la Carte du Païs, & je vous régalerai de ces anecdotes. Vous sçaurez cependant qu'on se récrie ici terriblement contre nôtre derniére expédition. L'on publie de jolies choses à l'honneur & gloire de Mr. de la Barre; on dit entr'autres qu'il a voulu envoier une petite Flote de Castors qu'il avoit fait trafiquer chez les Sauvages des Lacs. Il a l'Eglise & la Robe à ses trousses : ces Messieurs ont écrit à la Cour de leur mauvaise encre contre lui, ce sera un grand hasard s'il l'échape. Avec tout cela je le croi fort innocent le bon homme, & pourquoi la nasure ne lui faisoit-elle pas le nez plus long?

TO VOIAGES DU

On vient de me dire presentement que Messeurs de Hainaut, Montortier, & Durivau, Capitaines de Vaisseaux, sont arrivez à Quebec, pour y passer l'hiver, & lui servir de Conseillers; que le dernier des trois a amené une Compagnie franche qu'il commande lui-même.

Je ne puis vous écrire avant le Printems prochain, parce que les derniers Vaisseaux qui doivent repasser cette année en France

sont prêts à faire voile.

Je suis, Monsieur votre, &c.

A Monreal 2. Novembre 1684.

## LETTRE VIII.

On travaille à fortifier le Monreal. Le zéle indifcret des Prêtres Seigneurs de cette Ville, Defeription de Chambli. De la descente des Sauvages des grands Lacs pour faire leur Commerce, & comment il se fait.

## Monsieur,

vôtre Lettre a fait bon voiage. Cela ne se pouvoit pas autrement, puisqu'elle est venuë sous les auspices du Vin. Cest

BARON DE LAHONTAN. un Bordelois petit à la vérité, mais bien chargé de vendange qui m'a aporté de vos chéres nouvelles, & c'est-là le seul Vaisseau qui soit arrivé cette année. Mr de la Salle a donc obtenu du Roi quatre Navires pour aller chercher l'embouchûre du Missi-spir? J'espère que Sa Majesté ne perdra pas son avance, & que cette navigation sera frudueuse pour le Commerce. Mais ce n'est pas ce qu'il vous faut que des prono-stics sur ce qui se passe en France. Je voi que vôtre curiosité s'aiguise de plus en plus sur les affaires de nôtre Monde. Vous me demandez, mais d'un ton qui sent fort l'empressé, que je vous rende mes comptes de sept ou huit mois. Vous serez obéi, Monsieur, & asin que vous aiez des Relations suivies, je me racrocher la sin de ma derniére Lettre.

Mr. le Chevalier de Callieres a débuté dans son Gouvernement par un dessein d'éclat, ç'a été de nous mettre à l'abri d'une nouvelle fortification. Si tôt donc qu'il sût installé, il ordonna aux Habitans de cette Ville, & des environs d'aller dans la Forêt couper des pieux de quinze pieds de longueur. Cet ordre sut aplaudi, & on l'a executé cet hiver avec tant d'empressement que tous les pieux sont déjaici. On doit les planter un de ces jours pour revêtir la Ville de l'enceinte préméditée,

VOTAGES DV

& c'est à quoi l'on emploiera jusqu'à cinq ou six cens hommes. Pour ce qui est de la vie que je méne, elle n'est guére con-forme ni à mon âge, ni à mon humeur. Le plus grand plaisir que j'aie eu cet hiver, ç'a été de chasser avec les Algonkins. L'amusement est un peu violent, mais j'atra-pois la Langue de ces Sauvages, & c'étoit-la mon principal but. J'ai passé en Ville le reste de la mauvaise Saison, & je l'ai passé le plus desagréablement du monde. Vous avez au moins en Europe les diver-tissemens du Carnaval, mais c'est ici un Carême perpétuel. Nous avons un bigot de Curédont l'Inquisition est toute misantrope. Il ne faut pas penser sous son despotisme spirituel ni au jeu, ni à voir les Dames, ni à aucune partie d'un honnête plaisir. Tout est scandale & péché mortel chez ce bourru. Croiriez-vous qu'il a re-fusé la Communion à des semmes du premier rang pour une simple sontange de cou-leur? Le pis, c'est qu'il a des espions par tout, & quand on a le malheur d'être sur ses tablettes, il vous envoie publiquement du haut de sa Chaire une sanglante censure, jugez si un honnête homme peut s'accommoder de cela. N'y a-t'il point de reméde, direz-vous? aucun. Le Gouverneur n'oseroit s'en mêler, les Devots ont les bras trop longs, & de plus comme ces

BARON DE LAHONTAN. Messieurs de St. Sulpice sont aussi nos Scigneurs temporels, ils prennent pié là-dessus pour nous tiranniser. Ne vous imaginez pas que ces Prêtres bornent leur autorité aux Prédications, & aux Mercuriales dans l'Eglise, ils persécutent jusques dans le do-mestique, & dans l'inférieur des maisons. C'est trop peu pour leur zéle que d'excom-munier les masques, ils les poursuivent comme on poursuivroit un Loup, & après avoir arraché ce qui couvre le visage, ils vomissent un torrent de bile contre ceux qui s'étoient déguisez. Ces Argus ont toû-jours les yeux ouverts sur la conduite des femmes & des filles; les Peres & les Maris peuvent dormir en toute assurance, & s'ils avoient quelque chose à craindre, ce ne seroit que de la part de ces vigilantes sentinelles. Pour être bien dans leurs papiers, il faut communier tous les mois, & de peur que les Catholiques au gros Sas n'enfraignent le précepte de se confesser au moins une sois l'année, chacun est obligé de donner à Pâques un billet à son Confesseur. Mais de toutes les véxations de ces Perturbateurs, je n'en trouve point de plus insuportable que la guerre qu'ils font aux Livres. Il n'y a que les volumes de dévotion qui vont ici tête levée : tous les autres sont défendus & condamnez au feu-Que j'étois derniérement dans une grande Tome I.

74. VOIAGES DOU

colere contre mon fat de Curé ? Lorsqu'il éroit chez mon hôte en mon absence, il entre hardiment dans ma chambre, & aiant rrouve sur ma table un Petrone, il lui casse bras & jambes; il en déchire tous les féüillets prétendus scandaleux: Revenu au logit, & m'apercevant de ravage, je ne me possedois pas. J'estimois d'autant plus ce Roman que ses lacunes étoient remplies, & qu'il n'étoit point mutilé. Enfin la fureur me saisit; je voulois courir chez le boureau, & si l'on ne m'avoie resenu, je croi qu'il lui auroit coûte cent poils de la barbe pour chaque seuillet de mon Livre. Laissons ces cagots pour quelque chose de plus curieux.

Les glaces du Fleuve qui fondirent & se détachérent le 3 o. de Mars (car c'est ordinairement dans ce tems-là que le Soleil commence à reprendre vigueur) me donnérent occasion d'aller avec un petit détachement de Soldats à Chambli, qui n'est éloigné de cette Ville que de cinq ou six lieuës. Ce posse est fitué sur le bord d'un bassin de deux lieuës de circonfétence, où se decharge le Les Champlain par une cascade d'une lieuë & demi de longueur, dont il se forme une Riviére qui se décharge à Sorel dans le Fleuve de S. Laurent, comme je vous l'ai expliqué dans ma quatriéme lettre. Ou y faisoit autresois beaucoup plus de commerce de Castors

BARON DE LAHONTAN. qu'aujourd'hui, car les Soccokis, les Mahingans, & les Oponangos (trois Nations qui se sont retirez chez les Anglois pour éviter la poursuite des Iroquois) y venoient en sou-le échanger leurs pelleteries pour d'autres Marchandises. Le Luc Champlain qu'on trouve au dessus de cette Calcade est de 80. lienës de circonférence. Au boat de ce-Lac on trouve celui du S. Sacrement, par lequel on peut aller facillement à la nouvelle Yorek, en faisant un portage de deux lieuës jusqu'à la Rivière du Fer, qui se décharge dans celle de Manathe. Lorsque j'é-tois à Chambli je vis passer deux canots François chargez de Castors; ces voitures alloient furtivement à la Nouvelle Yorck, & l'on disoit tous bas que c'étoit pour le compte de Mr. de la Barre. Ce commerce clandestin est expressément défendu , parce qu'on est obligé de porter ces peaux au Bureau de la Compagnie, où elles sont taxées cent soixante pour cent moins que les Anglois ne les achetent à leurs Colonies. Le petit Fort qui est situé au pié du Saut sur le bord du bassin de Chambli, n'étant que de simples palissades, ne sauroit em-pêcher que bien des gens n'entreprennent un voiage qui donne tant de profit. Les habitans qui demeurent aux environs, sont fort exposez aux courses des Proqueis en tems de guerre, malgré cette foible Forteresse. J'y

sejournai un mois & demi, ensuite je revins ici, où Mr. de la Barre arriva quelques jours après accompagné de Messieur de Henaut, Montortier & du Rivau. Je vis débarquer presque en même tems vingt cinq ou erente canots de coureurs de bois, chargez de Castors venant des grands Lacs. La charge de chacun étoit de quarante paquets. Chaque paquet peloit cinquante livres, & valoit cinquante écus au Bureau des Fermiers. Ils étoient suivis de cinquante canots Outaquas & Hurons, qui descendent presque tous les ans à la Colonie, pour y faire emplète, ce qu'ils font à meilleur marché qu'en leur propre Pais de Missilimakinac, situé sur le Rivage du Lac des Hurons à l'embouchure de celui des Ilinois. Vous ne serez pas fâché d'aprendre le détail de cette espéce de Foire sauvage à Monreal.

Ces Marchands se campent à cinq ou six cens pas de la Ville. Le jour de leur arrivée se passe tant à ranger leurs canots & débarquer leurs Marchandises, qu'à dresser leurs tentes, lesquelles sont faites d'écorce de bouleau. Le lendemain ils sont demander au Gouverneur Général une audience, qu'il leur accorde le même jour en place publique. Chaque Nation sait un Corps séparé; mais tous ces cercles étantassis par terre, & chaque Sauvage aiant la pipe à la bouche, l'un d'eux chois par la troupe comme le plus

BARON DE LAHONTAN. 77 éloquent se léve, & s'adressant au Gouverneur qui est dans un fauteüil, il lui dit,
Que ces freres sont venus pour visiter, se
& renouveller en même tems avec lui se l'ancienne amité; que le principal mo- es tif de leur voiage est celui de procurer se l'utilité des François, parmi lesquels il es s'en trouve qui n'aiant ni moien de trafiquer, ni même assez de force de corps ... pour transporter des Marchandises le long des Lacs, ne pourroient faire de profit, "
fi ses freres ne venoient eux mêmes trafiquer les Castors dans les Colonies Fran " çoises, qu'ils sçavent bien le plaisir qu'ils ... font aux habitans du Monreal, par raport " au gain que ces mêmes habitans en reti-" rent, que ces peaux étant fort cheres en " France, & au contraire les Marchandi-" ses que l'on donne en échange aux Sau- 66 vages coûtant très peu, ils sont bien-ai- .. ses de marquer leur bonne volonté aux " François, & de leur procurer presque " pour rien ce qu'ils recherchent avec tant " d'empressement. Que pour avoir le moien d'en aporter davantage une autre " année, ils sont venus prendre en échange." des fusils, de la poudre & des bales, pour 6 s'en servir à faire des chasses plus abon-66 dantes, ou à tourmenter les Iroquois, en " cas qu'ils se mettent en devoir d'ataquer " les habitations Françoises; & qu'enfin "

pour affurer leurs paroles, ils jettent un colier de porcelaine avec une quantité de Caftors au Ritchi Okima ou Gouverneur, dont ils demandent la protection, en casqu'on les vole ou qu'on les mal-traite dans la Ville.

Le Harangueur aiant fini reprend sa place. & sa pipe, & se remet tranquillement à sumer. L'interpréte explique le compliment du Sauvage. Le Gouverneur y répond obligeamment, & sait un present à son tour. Mais vous remarquerez que Son Excellence avant que de répondre largne bien le don gratuit, & qu'il en fait la régle de ces paroles doucereuses, & de sa libéralité. Le Gouverneur aiant congedié les Sauvages, ils retournent à leurs tentes où ils achévent de la sachévent

de disposer tout pour l'échange.

Le londemain ces Marchands viennent en Ville suivis de leurs esclaves qui portent les peaux. Ils s'adressent, autant que cela se peut, aux moilleures bourses, & à ceux des échangeurs qui donnent les pièces de munition & de ménage à plus bas prix. Ce Commerce est permis à tous les habitans, & s'étend sur tout excepté sur le vin, & l'eau de vie. Il y a raison très-valable pour désendre ce dernier trasic. La plûpart des Sauvages aiant des Castors de reste après avoir fait leurs autres provisions nécessaires, ne demanderoient pas mieux que de troquer ces

BARON DE LAHONTAN. 79 peaux pour avoir de quoi boire, & cela auroit de sunestes suites. Ces boissons fortes, & ausquelles ils ne sont point accoûtumez, aiant une fois irrité le palais, ils en prennent M'excessivement qu'il leur monte de violens transports au cerveau. Ils égorgent leurs efclaves: Ils se querellent, se battent, se mangent le nez, & se tuëroient infailliblement, li ceux d'entre leurs compatriotes qui sont sobres, & qui détestent ces sortes de breuvages ne les retenoient. Au reste, on ne peut point reprocher à ces Marchands Sauvages, comme à la plûpart de nos Négorians Chrétiens, qu'ils font leur grande divinité de l'or & de l'argent. C'est du sem pour eux que ces métaux si puissans; ils ne veulent point ystoucher, & le Capucin le plus austêre ne s'en défendroit pas plus scrupuleusement. Ils ont la même indifférence pour les habits. C'est un plaisir de les voir courir de boutique en boutique l'are & la flêche à la main tout-à-fait nuds. Nos Françoises qui ont de la pudeur, ou qui veulent paroître en avoir, portent leur éventail sur les yeux, pour ne pas être effraiés à l'afpect de si vilaines choses; mais ces droles qui connoissent aussi bien que nous les jolies Marchandes, ne manquent pas de leur offrir ce qu'elles daignent quelquefois acce-pter, quand elles voient la marchandise de bon aloi. Il y en a plus d'une, s'il en faut

TO VOLAGES DU

croire la chronique scandaleuse, qui après avoir mis à bout la persévérance de plusieurs Officiers, prennent au mot ces vilains satires, & rendent la place dès la première sommation. Je m'imagine que c'est moins per il gusto, che per la curiosita, car enfin ils ne sont ni galans ni capables d'attachement. Quoi qu'il en soit, l'occasson dans un tel cas est d'autant plus pardonnable qu'elle est rare. Quand les échanges sont finis, nos. Sauvages prennent congé du Gouverneur, & s'en retournent chez eux par la Riviere des Outaouas. Voilà une description abregée d'une des meilleures récoltes du Canada. Les riches & les pauvres en profitent, car vous sçaurez que pendant ce tems-là tout le monde devient Marchand.

Je suis, Monsieur vôtre, &c.

4 Monreal le 28. Zuin 1685.

#### LETTRE IX-

Du Commerce de Monreal. Arrivée de Monsieur le Marquis de Denonville avec des troupes. Rapel de Monsieur de la Barre. Description curieuse de certaines permissions pour le Commerce des Castors dans les Pais éloignez.

# MONSTEUR,

Il y a trois semaines que je dois réponse 2 vôtre seconde Lettre; mais comme je sçavois qu'il ne partoit point de vaisseau qu'à present, je ne me suis pas pressé de vous écrire plûtôt. Vous m'avez fourni la matière & le texte de cette éphre quand vous me demandez ce que c'est le Commerce de Monreal, le voici. Presque tous les Marchands qui sont établis en cette Ville ne travaillent que pour ceux de Quebec, dont ils sont Commissionnaires. Les barques qui transportent ici les Marchandises séches , les vins, & les eaux-de-vies sont en très-petit nombre, mais elles font plusieurs voiages durant l'année: Les habitans de l'Iste de Monreal & des Côtes circonvoifines viennent faire leur emplêtes à la Ville deux fois l'an, achetant leurs Marchandises cinquante pour

cent plus qu'à Quebec. Les Sauvages d'alentour, établis ou vagabonds, y portent des peaux de Castor, d'Elan, de Caribou, de Renard & de Martre; en échange de fusils, de poudre, de plomb & autres nécessitez de la vie. Tout le monde y trafique avec liberté, & c'est la meilleure protession du monde pour s'enrichir en très peu de tems. Tous les Marchands s'entendent à merveilles pour » vendre leurs effets au même prix. Mais les habitans sçavent bien faire échouës cette machine, car quand ils voient que le complot va trop loin, & que ces Messieurs vendent exorbitamment, on réhausse le prix des denrées, & des vivres à proportion. Quant aux Gentilshommes qui ont famille, il n'y a que la grande œconomie qui puisse les soûtenir. La seule parure de leurs filles suffiroit pour les ruiner, tant elles s'habillent magnifiquement; car le faste & le luxe réguent autant dans la Nouvelle France que dans l'ancienne. Il faudroit, à mon avis, que le Roi fit taxer les Marchandises à un prix raisonnable, & qu'il désendit aux Négocians de ne vendre ni brocards; ni franges, ni rubans d'or & d'argent, non plus que des points & des dentelles de haut prix.

Mr. le Marquis de Denonville est venu en qualité de Gouverneur Général relever Mr. de la Barre, qu'on rapelle sur les accu-sations de ses ennemis. Comme vous êtes à

la portée de la Cour vous sçavez mieux que moi que Mr. de Denonville en montant à ce nouveau degré de fortune à vendu à Messieurs Murcey le Régiment de Dragons de la Reine dont il étoit Mestre de Camp: Que Madame sa femme a eu assez de courage & de résolution pour s'exposer à la satigue & au péril d'une si longue course; & qu'outre sa famille, il a de plus amené quelques compagnies de marine. Ce nouveau Général étant arrivé à Quebes renvoia Messieurs de Hainaut, Montortier & Durivo Capitaines de vaisseaux & de compagnie; il sit aussi partir avec eux plusieurs Officiers. Quelques semaines après il est venu à Monreal avec cinq ou six cens hommes de troupes réglées. Il nous a tous mis en quartier d'Hiver dans les différentes habitations des Côtes. Mon quartier s'apelle Boucherville. Il n'est éloigné de Monreal que de trois lieuës. J'y fuis depuis quinze jours, & selon toutes les aparences, à la solitude près, je m'y trouverai mieux qu'à la Ville, car au moins il n'y aura que l'emportement zélé d'un simple Prêtre à essuier en cas de bal, de jeu, & de festin. On vient de me dire que le Général a donné les ordres pour achever de fortifier le Monreal, & qu'il doit s'embarquer incessamment

ver. Les mêmes Sauvages dont je vous ai parlé D. 6

pour retourner à Quebec, où les Gouverneurs Généraux passent ordinairement l'Hidans ma derniere, ont rencontré des Iroquois, sur la grande Riviere des Outaquas, qui les ont avertis que les Anglois se préparoient à transporter à leurs Villages, situez à Missilimakinac, de meilleures marchandises & à plus bas prix que celle des François. Cette nouvelle chagrine également les Gentilshommes, les coureurs de bois & les mar-chands qui perdroient en ce cas-là confidérablement. Car il faut que vous sçachiez que le Canada ne subsiste que par le grand commerce des Pelleteries, dont les trois quarts viennent des peuples qui habitent aux environs des grands Lacs. Sice malheur arrivoit tout le Pais en souffriroit, par raportà la ruine totale de certains congez dont il est à propos de vous donner l'explication.

Ces congez, font des permissions par écrit que les Gouverneurs Généraux accordent, au nom du Roi aux pauvres Gentilshommes & aux vieux Officiers chargez d'enfans, asin qu'ils puissent envoier des marchandises dans ces Lacs. Le nombre en est limité à vingt cinq par année, quoi qu'il y en ait d'avantage d'accordez, Dieu sçait comment. Il est désendu à toutes sortes de personnes, de quelque qualité & condition qu'elles puissent être, d'y aller ou d'y envoier, sous peine de la vie, sans ces sortes de permissions. Chaque congé s'étend jusqu'à la charge de deux grands

BARON DE LAHONTAN. 85 canots de marchandises. Quiconque obtient pour lui seul un congé ou un demi congé, peut le faire valoir soi-même ou le vendre au plus offrant. Un congé vaut ordinairement fix cens écus, & les marchands ont coûtume de l'acheter. Ceux qui les obtiennent n'ont aucune peine à trouver des coureurs de bois pour entreprendre les longs voiages qu'ils sont obligez de faire, s'ils veulent en retirer des profits considérables. Le terme ordinaire est d'une année & quelquefois plus. Les marchands mettent fix hommes dans les deux canots stipulez par ces permissions; avec mille écus de marchandises propres pour les Sauvages, qui sont taxées & comptées à ces coureurs de bois, à quinze pour cent plus qu'elles ne sont venduës argent comptant à la Colonie. Cette somme de mille écus raporte ordinairement au retour du voiage sept cens pour cent de profit, quelquefois plus, quelque fois moins; parce qu'on écor-che les Sauvages du bel air; ainsi ces deux canots qui ne portent que pour mille écus de matchandises, trouvent après avoir fait la traite, assez de Castors de ce provenu pour en charger quatre, Or quatre canots peuvent porter i 60. paquets de Castors, c'està-dire 40. chacun, chaque paquet valant cinquante écus; ce qui fait en tout au retour du voiage la somme de huit mille écus

Voici comment on en fait la répartition. I. Le Marchand retire en Castors de ceshuit mille écus de Pelleteries le paiement du congé que j'ai fait monter à 600. écus :celui des marchandises qui va à 1000. Ensuite sur les 6400 de surplus il prend quarante pour cent pour la Bomerie \* ce qui fait encore 2560. écus. Après quoi le reste est partagé entre les six coureurs de bois qui n'ont affûrément pas volé les fix cens écus, ou à peu près, qui reste à chacun d'eux, car leur travail est inconcevable. Au reste, vous remarquerez que le Marchand gagne, outre cela, vingt-cinq pour cent sur des peaux de Castrors, en les portant au Burcau des Fermiers-Généraux où le prix des quatre sortes de Castor est sixé. Car s'il vendoit ces Pelletries à quelque autre Marchand du Païs argent comptant, il ne seroit paié qu'en monnoie courante du Pais qui vaut moins que les lettres de change du Directeur de ce Bureau pour la Rochelle ou pour Paris où celles font paiées en livres de France qui va-lent vingt fols; au lieu que la livre de Cana-da n'en vaut que 15. Il faut que vous pre-niez garde que c'est seulement sur les Ca-stors, où l'on profite de 25. pour cent qu'on apelle ici de benefice; car si l'on compte à quelque Marchand de Quebec 400. livres de Canada en argent, & qu'on porte la lettre de

Bomerie pret à groffe avantures

change en France, son correspondant n'en paiera que trois cens de France, ce qui est la même valeur. Vous n'aurez que cela de moi cette année-ci qui nous a donné un commencement d'Automne assez froid. Les vaisseaux de Quebes doivent partir à la mis-Novembre selon la coûtume ordinaire.

Je suis, Monsieur vôtre, &c.

A Bourcherville le 2. Odobre 1685.

#### LETTREX

Monsieur de Champigni arrive de France avec des troupes, pour prendre la place de Monsieur de Meules qui est rapellé. Ce que c'est que les Orignaux, & la manière dont on les prend à la chasse.

## Monsieur,

nouvelles cette année-ci, je ne la isserai pourtant pas de vous donner des miennes. Acte de mon désintéressement & de ma générosité. Ce que j'ai d'abord à vous aprendre de plus considérable, c'est que Mr. de Champimi a débarqué heureusement à Quebec. Il

améne de France quelques compagnies de marine, & il vient relever Mr. de Meules dans l'Intendance du Canada. L'on a écrit à la Cour contre ce dernier ? c'est la cause de fon rapel; mais il y a de la malice & de la calomnie du côté de les accusateurs. On a imputé à ce Magistrat d'aimer trop son utilité particulière, & de faire toûjours marcher son intérêt avant le bien public ; mais l'imputation est fausse, & il est aisé à Mr. de Meules de se blanchir & de se justifier. Te croi bien qu'il n'a pas négligé ses propres affaires; il y a même beaucoup d'aparence qu'il a fait un certain commerce sous-terrain qui est un vrai petit Perou; mais au fond, cet Intendant ne saisoit tort à personne; au contraire, il faisoit subsister beaucoup de pauvres gens, & mille malheureux feroient morts de faim, à la lettre, si Mr. de Meules ne leur avoit fourni le moien d'avoir du pain. Pour Monsieur de Champigni, son nom ne vous est pas, sans doute, inconnu, & vons sçavez que sa famillé est des plus illustre dans la Robe. Il a la réputation d'un très-honnête homme : on fair aussi grand cas de Madame sa femme, & on la dit d'un mérite distingué. C'est une consolation pour nous autres pauvres Sauvages que la vertu vienne nous trouver de si loin. On attend tous les jours à Monreal nôtre nouvel Intendant. Il doit y venir avec Mr. le

BARON DE LAHONTAN. 89 Souverneur pour dresser un nouveau regî-tre des habitans de cette Isle, & des Côtes eirconvoisines. On ne publie point le but de ce récensement : mais je suis fort trompé s'il ne regarde pas les Iroquois : je croi qu'il y a sur le tapis quelque dessein contr'eux, & qu'on veut se dédommager de la derniere entreprise. Je ne vous envoie point de fruits d'hiver, car il ne s'est rien passé de nouveau à la Colonie pendant cette saison. Tout ce que je puis faire pour le service de vôtre curiosité, c'est de vous faire part de ma chasse aux Orignaux. J'ai passé tout mon hiver à courir après ces bêtes; j'ai fait en cela le Sauvage dans toutes les formes, mais plus dans la vûë d'aprendre la langue que pour me divertir. Cette chaffe se fait sur les néges; avec des Raquettes telles que vous les voiez destignées sur ce papier. Elles ont deux pieds & demi de longueur & quatorze pouces de largeur ; le tour de la Raquette est de bois fort dur d'un pouce d'épaisseur; qui retient les mailles de la maniere que celles dont on se sert pour jouer à la paume, à la reserve que celles-ci sont faites de cordes de boiau, & les autres de petits lacets de peaux de Cerfs ou d'Orignaux. Vous y voiez deux petites barres de bois qui les traversent; afin que les mailles tenant à plu-sieurs endroits soient plus roides'& plus sta-bles. Le trou qui est à l'endroit où vous découvrez ces deux couroies, est le lieu où l'on met la pointe du pied, afin qu'étant bien attaché par ces ligatures qui font deux tours au dessus du talon, le pied soit sermé par le bout qui à chaque pas qu'on fait sur la nége s'enfonce en ce trou, lorsqu'on léve le talon. Ces chaussures sont heureusement inventées pour marcher sur la nége; on court moins vîte avec des souliers dans un chemin battu. Il faut avouer ausli qu'on en a grand besoin. La nége est ici fort copieuse; ordinairement il n'y en a pas moins de quatre pieds sur la terre; ainsi les Raquettes font nécessaires, non-seulement à chasser l'Orignal, & à courir dans les Bois, mais même pour aller à l'Eglise lorsqu'elle st éloignée de l'Habitation. Par cette bisarre voiture j'ai bien tracé quarante lieuës de Forêtsà la poursuite de ces Orignaux; cet exercice est un peu violent, & je vous assure que la peine en passe le plaisir. Mais il est grand tems de vous donner une peinture de ces animaux. L'Orignal est un espèce d'Elan qui différe un peu de ceux qu'on voit en Moscozie. Il est grand comme un Mulet d'Auvergne, & de figure semblable, à la réserve du musse, de la queuë & d'un grand bois plar qui pese jusquesà 300. livres, & même jusqu'à quatre cens, s'il en faut croire quelques Sauvages qui assûrent en avoir vû de ce poids-là. Cet animal cherche ordinaire-



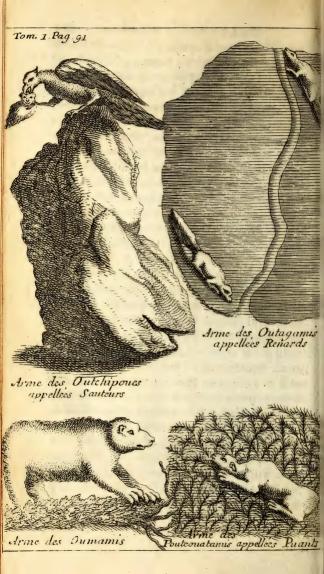

BARON DE LAHONTAN. ment les terres franches. Le poil de l'Orignal est long & brun , sa peau , forte & dure, quoique peu épaisse, la viande en est bon-ne, mais la femelle à la chair plus délicate. On prétend que le pied gauche de celle-ci est un spécifique contre le mal caduc; je m'en raporte à la traditon, & je vous confeille de n'en croire que ce qu'il vous plaira. L'Orignal ne court, ni ne bondit, mais son trot égale presque la course du Cers. Les Sauvages assurent qu'il peut en Eté trotter trois jours & trois nuits sans se reposer. Si les chevaux avoient la même force, n'est il pas vrai, Monsieur, qu'on courroit la poste à bon marché? Il vous plaira de recevoir aussi ce fait sur la bonne soi des Canadiens. Les Orignaux s'atroupent ordinairement à la fin de l'Automne, mais la bande est beaucoup plus nombreuse au Printems: vous en devinez bien la raison, c'est l'amour qui les rend alors bêtes de compagnie. En effet, cette société dure tant que leurs femelles. sont en chaleur, après quoi ils se di persent. Il vous falloit cet avis préliminaire avant que d'en venir à nôtre chasse, en voici l'histoire. Nous allâmes donc chercher ces Messieurs les Orignaux jusqu'à quarante lieuës au Nord du Fleuve St. Laurent, nous trouvâmes un petit Lac de trois ou quatre. lieuës de circuit. Arrivez au bord d'un petit Lac qui a bien quatre lieuës de circuit, il 02 VOIAGES DU

fut résolu dans nôtre vénérable troupe qu'on planteroit-là le piquer. Chacun mit la main à l'œuvre, & en peu de tems nous eûmes nettoié la place qui étoit couverte de nége; nous cûmes préparé des écorces d'arbres & planté nos Cabanes dont ces écorces faisoient tous les matérieux. Mais ne se passat-il rien, direz-vous, pendant cette route de quarante lieuës ? Rien; sinon que chemin faisant nous nous exercions sur les Liévres & sur les Gelinotes; c'étoit comme un prélude de la grande guerre, & nous tuâmes affez de ces innocens ennemis pour faire bonne chere pendant tout le chemin. Sitôt que nous fûmes établis dans nôtre petit Camp, quelques Sauvages allérent à la découverte des Orignaux, les uns vers le Nord & les autres vers le Midi, jusqu'à deux ou trois lieuës du cabanage. Ils ont pour cela tout le mérite d'une bonne meute; s'ils ne flairent point, du moins sont-ils très-experts à découvrir les pistes. Quand ils en ont trouvé de fraîches, l'un d'eux accourt aux Cabanes, & vient inviter tout le Bataillon à marcher à l'ennemi. Cette marche est ennuieuse. Nous faisons quelquesois deux lieuës sans rien trouver. Enfin à force de suivre la piste, on apercevoit la proie. Cinq, dix, quinze, vingt Orignaux paroifsoient ensemble, & se promenoient gravement avec leur bois de haute fûtaie. Se

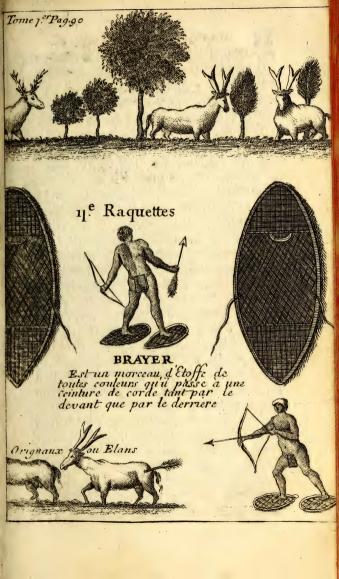



BARON DE LAHONTAN. 97 voiant découverts ils prennent leur parti, & Sans attendre le Qui vive? ils fuient à toutes jambes, soit de compagnie, soit séparément. C'est un plaisir de voir tracer cesanimaux sur la nége ; ils s'y enfoncent quelquefois julqu'au poitrail. Mais cette même nége leur est utile ou dangereuse suivant qu'elle est dure ou molle : si elle est condensée & glissante, on peut joindre la bête après un quart de lieuë de course; mais si la nége est fraîchement tombée, on est en risque de courir trois & quatre lieuës, encore souvent n'attraperoit on rien sans le se. cours des chiens qui ont l'adresse d'arrêter ces fuiards dans les endroits les plus couverts de nége. Dès qu'on se trouve à portée on tire le fusil; mais il faut viser bien droit ou se tenir sur ses gardes; car quand ces bê-tes n'en ont pas autant qu'il leur en faut, elles se fâchent, & reviennent toutes furieuses sur le tireur. Les Sauvages se couvrent d'un arbre pour se garantir des pieds du vin-dicatif blessé; mais s'il peut joindre son homme, le Sauvage est à plaindre, l'ani-mal le soule aux pieds, & il a la mal-honnêteté d'écraser un ennemi qui dans ce moment-là voudroit l'Orignal bien loin. Après qu'on a tué raisonablement, on pense à profiter de la chasse. Dans cette vuë-là on dresse des Cabanes sur le champ de bataille; on y allume de grands feux, puis les EsclaVOIAGES DO

ves écorchent les morts, & ils en étendent les peaux à l'air. Pendant que nous travaillions ainfi aux funerailles de nos Orignaux, la bise soufloit cruellement. Un des Soldats qui m'accompagnoient me dit, qu'il falloit avoit le sang d'eau-de-vie, le corps d'airain & les yeux de verre, pour résister à un froid si apre. Cette faillie me fit rire ; je la trouvai d'autant meilleure qu'effectivement nous étions glacez; c'est tout vous dire que nous ne pouvions durer la nuit sans avoir du feu tout autour de nous. Au milieu de ce rage, & la chair de ces bêtes sert; du moins au dedans, de fourure & d'abri contre l'âpreté du froid. Tant que cette provision dure, on ne pense point à décampet; mais fi-tôt qu'elle manque, il faut lever le piquet, se remettre à la découverte, & ne point defarmer qu'on n'ait fait un nouveau massacre. Cette chasse dure ainsi à disférentes reprises jusqu'à la fonte des glaces & des néges. Alors les Sauvages s'arrêtent, & se rabatant sur les Liévres, & sur les Perdrix qui sont en grand nombre dans les Bois, ils ont la Sobriété d'en vivre au défaut des Orignaux. Dès que les eaux sont ouvertes on dispose tout pour l'embarquement, & où sont les vaisseaux ? Vous ne devineriez jamais que la chasse même les a fournis. On coût en-Cemble les peaux de ces bêtes Orignales, Ce

BARON DE LAHONTAN. quise fait fort aisément; on enduit les coûeturesavec de la terre grasse au lieu de goudron; en quatre jours nôtre Flore de canots fut équipée, & nous sommes revenus par cette voiture avec tout nôtre bagage à l'habitation. Voilà, Monsieur, à quoi je me suis diverti pendant les trois plus rigou-reux mois de l'année, à couriraprès les bêtes sauvages, & à mener une vie presque aussi sauvage que la leur. Au reste, le cal-cul de nôte chasse se monte à soixante six Orignaux. La récolte n'est pas mauvaise; mais vous sçaurez que nous faisons grace à l'espèce. Comme nous ne chassions que pour nôtre plaisir, nous ne poussions pas les ennemis à toute outrance. Nous eussions doublé, voire triplé le carnage, si nôtre conquête avoit été intéressée, & si nous n'avions eu pour but que d'assembler force peaux. N'allez pas conclure de ce recit que les Orignaux ontpaix avec les Sauvages pendant l'Eté. On emploie cette saison à leur dresser des embuscades. Lorsque ces pauvres bêtes ne songent qu'à passer leur che-min, elles se trouvent tout d'un coup enga-gées dans un lacet de corde autaché à deux arbres sur quelques passages que l'on embar-rasse tout exprès avec des broussailles. Ont-elles évité ce piége? elles peuvent tomber dans un autre. Le Chasseur prend le des-sous du vent; il rampe comme que couleu-

4.6 VOIAGES DU vre dans les taillis, & décharge son fusil, sans que l'animal puisses apercevoir d'où lui vient le coup. Il est pourtant vrai que ces deux fortes d'attentats sur la vie des Orignaux sont sonvent déconcertez, & que de ces manieres-là l'on en détruit fort peu. Les Cerfs & les Caribous ont à peu-près le même fort que les Orignaux. Caribou est une figure d'animal à gros mufle & à longues oreilles on ne lui donnerarien de trop en le nommant âne sauvage: Comme il a le pied large il échape aisément sur la nége durcie, en quoi il différe de l'Orignal qui alors est presque aussi-tôt forcé que levé. Je suis à bout de ma matiére. T'ajoûte seulement que ce voiage m'a mis dans un grand goût de chasse. C'est bien mon dessein d'y donner tout mon loisir quand je ne pourrai rien de mieux. Je souhaiterois, cependant, une chasse un peu moins fatigante que celle des Orignaux, &

Je suis, Monfieur vôtre, &c.

A Boucherville le 8. fuillet 1686.

m'ont promis.

c'est ce que mes Conductenrs les Sauvages



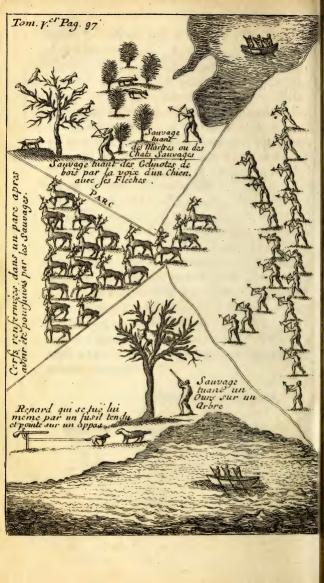

### LETTRE XI.

Autre chasse curieuse de divers Animaux.

## Monsieur,

Il est vrai que je ne vous écrivis qu'une fois l'année passée, vous devez assez me connoître pour être persuadé que la négligence n'y a point de part. Je suis bien - aite que cette lettre gardée de feu & d'eau soit parvenuë jusqu'à vous; vous me citez juste le jour de sa naissance, elle est en effet du 8. de Juillet. Quant à la vôtre, elle est arrivée fort à propos. Je traînois sur vôtre chapitre une inquiétude incommode; plusieurs vaisseaux m'ont refusé de vos nouvelles; je ne sçavois à quoi m'en prendre, & j ai été même jusqu'à vous soupçonner d'être mort. Brisons sur ce vilain endroit, & venons à nôtre commerce épistolaire. Si bien donc que mes Orignaux vous ont fait plaisir. J'en ai de la joie, & cela m'engage à vous rendre compte de mes autres chasses. Je me figure bien, en effet, que ces sortes de rélations sont de vôtre goût, car vous aimez la chasse; & je vous connois pour un grand exterminateur de gros & de petits pieds Tome I.

Puisque chasse y a, je vous en garde une excellente, c'est celle des Castors: mais je n'y suis pas encore assez sçavant; je ne la connois que par oui dire. En attendant que je l'aprenne par les yeux, écoutez le recit d'une autre expédition meurtrière; elle n'est pas tout-à-fait indigue de vôtre curiosité.

Nos Sauvages m'aiant promisde me mener à la chasse sur quelques Rivieres, Etangs, ou Marais qui se déchargent dans le Lac de Champlain, je les sommai plus d'une fois de tenir parole. Enfin, au commencement du mois de Septembre dernier nous entrâmes dans nos canots, & nous mâmes à la rame. Mes guides étoient environ quarante, tous gens très-habiles en ce mégier, & qui connoissent parfaitement bien les lieux propres à prendre les Oiseaux de Rivieres & les bêtes fauves. Nôtre premiere station fut sur le bord d'un Marais de quatre ou cinq lieuës de circuit. On dressa-là les cabanes, & l'on fit sur l'eau plusieurs hutes à une certaine distance les unes des aucres. Cette hute est de feuillage, & assez grande pour contenir trois ou quatre chafseurs. Ensuite on tend les piéges. Ce sont des peaux d'Oyes, d'Outardes, & de Canards remplies de foin, & attachées par les pieds avec deux clous sur certains morceaux de bois fort minces qu'on laisse floter autour

BARON DE LAHONTAN. de la hute. Tout étant ainsi préparé, les Sauvauges attachent leurs canots, & s'enfoncent quatre à quatre dans les niches, & ils y attendent patiemment la chûte des Cailles, je veux dire des Oyes, des Canards, des Outardes, des Sarcelles, & d'autres Oiseaux de Riviere inconnus en Europe, & qui abondent en ce Païs-ci. La gent volatile déçûë par un naturel si bien contrefait, & prenant ces animaux empaillez pour des individus vivans, descendent en nuée pour leur tenir compagnie; mais ils sont mal paiez de leur civilité; car lorsqu'ils ne pensent qu'à se réjouir avec leurs prétendus camarades, les Sauvages font pleuvoir sur eux le salpêtre & le plomb, puis sautant dans les canots, ils ramassent le butin. Ils les prennent encore avec des filets qu'ils tendent à palt à l'entrée des Rivieres sur la superficie de l'eau. Cet exercice dura quinze jours: il ne tenoit qu'à nous de le continuër; mais nous fûmes attaquez d'un grand dégout pour les Oiseaux de Riviere, & le cœur nous soulevoit contre ce gibier. Pour changer donc de victuaille en gens d'honneur, & sans dégénérer, nous conjurâmes la ruïne des tourterelles. Cette espéce est une des plus fécondes qu'il y ait en Canada; elle y fourmille: C'est bien ici où la prophétie du Berger de l'Eglogue s'accomplit à la lettre, la tourterelle ne cessera de pousser ses

gemissemens de dessus l'Orme, nec gemere acria cessolieaux nous pillent ici, tant il y en a? On est contraint de les exorciser comme si c'étoient des légions de diables, & il n'y a pas encore long-tems que nôtre Monseigneur l'Evêque sût contraint de les soudroier à grosses goutes d'eau benite, pour le salut des biens de la terre. En vertu donc de nos mauvaises intentions contre les tourterelles, nous fîmes un second embarquement. Après une courte navigation nous mîmes pied à terre à l'endroit où nous devions nous arrêter, & qui devoit être le champ de nos exploits. C'étoit une plaine environnée d'arb es mais si chargée de nos petits ennemis, que je puis dire, sans ourrer l'hiperbole, qu'il y en avoit autant que de feuilles. Je dois vous avertir que c'étoit un extraordinaire. Nous avious justement pris le tems que ces Oiseaux avisez, s'enfuient du Nord, pour se réfugier vers le Midi. L'on auroit dit qu'ils se seroient donné le mot pour faire une pause sur ces arbres, & que toute la nation tourterelle étoit convenue de ce lieu-là, pour y tenir un grand conseil de département, & des assiles de répartition. Sérieusement, il y en avoit une quantité prodigieuse; nous en sîmes nôtre cuisine à l'endroit même pendant dix huit ou vingt jours, mais je

BARON DE LAHONTAN. TOP eroi que mille bons mangeurs y auroient eu contentement. Je m'imagine que vous me plaignez, Monsieur, de ce que j'ai vécu si long-tems d'une même viande; mais j'avois un moien pour me délasser l'apetit. J'allois avec deux jeunes Sauvages? me promener, le fusil sur l'épaule, le long d'un ruisseau qui traversoit notre plaine. C'étoit-là pour moi une chasse d'accessoire. Nous y faisions capture de Beccasses, de Ralles; & sur tout d'un certain Oiseau qu'ils nomment, je ne sçai pourquoi, Bateur de faux; il cst gros comme une Cail-le; il ne se peut rien manger de plus dé-licat. Nous tuâmes aussi dans la même course des rats musqueze ce sont de petits animaux qui ont effectivement toute la figure d'un rat, mais qui sont de la taille. du Lapin. Leur peau est presque aussi es-timée que celle du Castor; mais on recherche principalement leurs testicules; il en sort une odeur admirable; la Civéte & la Gazelle n'exhalent rien de si fort, ni de si doux. Les rats musquez se proménent foir & matin sur l'eau le nez au vent, & c'est à cette manière de nager qu'on les dé-couvre. Ainsi en est-il des Foutereaux qui sont de petites Fouines amphibies. Mais voici des bêtes dignes que vous réveilliez vôtre attention. Elles aprochent assez du Liévre pour la groffeur, mais elles sont

E . 3

102 VOIACES DU

plus courtes: la chair n'en est pas bonne & au contraire on prise extrêmement leur peau. Les Canadiens apellent ces qua-drupedes des Sisseurs, parce que lorsqu'il fait beau ils ont coûtume de sisser à l'entrée de leur taniere. Mes Sauvages en trée de leur taniere. Mes Sauvages en aiant découvert un le laissérent, pour m'obliger, se divertir au son de sa stûte naturelle, ce qu'il sit pendant une heure, & à diverses reprises, mais ensin on lui coupa le sisset d'un coup de susil. J'étois bien content de voir tant de disserens animaux, & comme mes Sauvages s'en apercevoient, cela leur augmenta l'envie de me faire plaisir; ils dirent qu'ils vouloient me donner joie entière. Ils me disoient cela par rapart aux Carcajoux, c'étoit une promesse tacite de m'en faire voir. M'aiant donc laissé ils coururent près de trois lieuës au delà de nôtre Marais pour chercher les au delà de nôtre Marais pour chercher les tanieres de ces bêtes: quand ils en eurent trouvé quelques-unes, ils revinrent en diligence m'en avertir & me conduifirent sur les lieux. Vous voiez, Monsieur, que les Sauvages n'épargnent pas leur peine quand il s'agit d'obliger un ami; nous autres qui nous piquons de belle éducation & de politesse, en ferions-nous autant? Arrivez auprès des habitations sous-terraines de ces Carcajoux, il fut question d'en attraper; voici le détail de l'expédition. Dès la plus

BARON DE LOHONTAN. 103 petite pointe du jour nous nous postâmes en sentinelle auprès de leurs trous: Nous étions couchez ventre contre terre, & nous faissons l'honneur à ces solitaires de les attendre en cette posture à la porte de leur hermitage. Nos chiens étoient derriére à une portée de mousquet, tenus par des" esclaves. Aux premiers raions du Soleil la bête se déterre, montre son nez, & quite sa retraite. Alors un Sauvage saute sur la taniere, la bouche, apelle les chiens, tout cela se fait en un instant. Nous eûmes le plaisir d'en voir sortir deux en même-tems. C'étoient des braves; nos Brifauts avec toutes leurs dents héroiques trouvérent à qui parler; le combat dura plus d'une demi heure, & tel de nos assaillans, avec l'oreille saignante, & la fesse déchirée commençoit à se rebuter : mais enfin, il fallut céder à la force; les deux vaillans champions surent étrangle z quoi qu'ils mé-ritassent de finir par une b'essure plus ho-norable, tant est grande l'injustice du sort. Ce qu'il y a de plus glorieux pour la mé-moire des défunts, c'est que le Carcajoux n'est pas un Sanglier pour se désendre si bien; figurez-vous un double Bléreau, e'est l'image la plus ressemblante que je puisse vous donner de cet animal. Nos chiens triomphans conservérent bien peu le lustre de leur victoire. Dès le lendemain, ils en-

104. VOIAGES DU rent la honte de n'avoir ofé mordre. Corame nous avions toûjours l'œil au guet en marchant, nous découvrîmes un Porc-épi qui se reposoit à son aise entre les branches d'un petit arbre. Nous eûmes la malice de mettre le fauteuil & le Seigneur par terre; trois ou quatre coups de hache bien assonez contre l'arbrisseau en firent l'affaire. C'étoit quelque chose d'affreux de voir alors la bête hérissée. Devenuë furieuse par sa chûte, & comme si elle en eut ressenti tout, l'affront, elle dardoit ses poils jusqu'à trois & quatre pas; il sembloit qu'elle voulût nous larder de poinçons aigus, je vous avouë qu'elle faisoit horreur. Aussi nos chiens n'eurent-ils pas l'audace d'aprocher; ils japérent de toute leur force, & du reste, i's eurent un prosond respect pour la sourure inabordable de l'animal. Nous jugeâmes à propos d'imiter leur prudence, & pas un de nous n'eut la hardiesse d'a-vancer jusqu'à la portée des traits. Tout ce que nous pûmes obtenir de nôtre courage, ce fut de nous battre à coup-sûr, & par la régle démonstrative du Bourgeois Gentilhomme, tuër sans pouvoir être tué. En un mot, nous fîmes la proiesse d'as-sommer la bête, de loin. Quand nous fûmes bien assûrez de sa mort, on en vint à l'abordage, & nous rendîmes à son corps les mêmes devoirs funébres que l'on rend

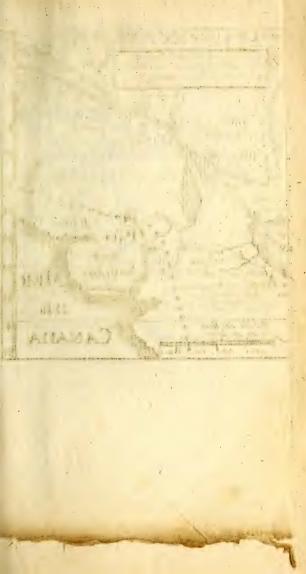





BARON DE LAHONTAN. 105 à un Don Pourceau. On brûla toutes les armes du vaincu, on lui unit sa peau, on l'éventra; puis, au lieu du saloir on le mit à la broche, & nous en simes un bon repas. Je ne trouvai pourtant pas ce que je m'étois promis, & il s'en fallut beaucoup que cette viande me semblât aussi bonne que nos

chasseurs me l'avoient fait espérer. Après la moisson des tourterelles, c'està dire, après le passage de ces Oiseaux, mes Sauvages me firent un compliment très-conforme à mon intention. Ils me dirent que m'étant dégoûté l'année derniere de la chasse des Orignaux par le froid exceffif qu'il y faut endurer, ils auroient soin de me renvoier en canot aux habitations avant les glaces; mais que comme j'avois encore un mois à rester avec eux, ils vouloient me faire bien passer mon tems, & me montrer de nouvelles chasses qui me seroient oublier les précédentes. Vous jugez bien que je taupai de bon cœur à tou-tes les deux propositions; mais ne voulant pas me laisser conduire à l'aveugle, je leur demandai où ils avoient dessein de me mener. Prendre des Loutres à quinze ou seize lieuës d'ici; répondirent-ils; l'occupation est très divertissante, & ce qu'il y a de meilleur, c'est qu'elle n'est pas moins profatable: fi la chasse est heureuse nous pouvons faire un amas considérable de peaux. 106 VOTAGES DU

Moi encore plus content du dessein, il ne fut plus question, pour l'exécuter, que de partir du camp des tourterelles. Nous pliàmes donc bagage, & nous étant rembarquez, nous remontâmes contre le courant de la Riviere, jusques dans un petit Lac de deux lieuës de circuit, au bout duquel il s'en trouve un autre plus grand, séparez l'un de l'autre par un Istme de 150. pas. Ce fut à une lieuë delà que nous débarquâmes, & que nous fixâmes nôtre séjour. Après avoir élevé nos maisons portatives, quelques Sauvages se mirent à pêcher des Truites; mais le plus grand nombre passa le tems à dresser des pièges ou trapes pour prendre des Loutres sur les bords de ce Lac. Cette trape se fait avec des piquets en forme d'un petit parc quarré; il y a au milieu, une espèce de porte suspendue par le moien d'une corde passée dans une fourche, à laquelle on lie une Truite bien ferré. Lorsque le Loutre vient à terre & qu'il voit ce friand morceau, il entre plus de la moitie du corps dans cette cage fatale, pour avaler le poisson; mais à peine y touche-t'il que le piquet qui soûtient la porte attiré par a la petite corde qui tient l'apas, venant à tomber, cette porte chargée de bois, & conséquemment fort pesante, lui tombe sur les reins & l'écrase. Quand ces piéges Lont ainsi tendus, les Sauvages ne se don-

BARON DE LAHONTAN. 107 nent plus aucun mouvement de chasse; ils en donnent la direction aux esclaves qui visitent les trapes tous les matins, qui re-mettent un nouvel apas, & qui raportene la capture. Vous ne croiriez pas combien elle est copieuse cette capture; on ne resta que quelques jours en cet endroit-là, & cependant on prit deux cens cinquante Loutres. La peau en est beaucoup plus belle en Canada qu'en Moscovie, ni qu'en Sué-de. On ne la vend néanmoins ici que deux écus; mais vous sçavez qu'en France elle en coûte quatre, six, & même jusqu'à dix, lorsqu'elles sont noires & bien sournies de poil. A la chaffe des Loutres succedà celle des Cerfs. Nos Sauvages m'aiant conduit vers cet Istme que je vous ai marqué, je sus surpris d'y voir un Parc sait avec des arbres abattus les uns sur les autres, & entrelassez de branches & de brousfailles; on y entroit par un quarré de pieuxdont l'ouverture étoit assez étroite. Leur aiant demandé l'usage de cet artifice, ils me dirent que c'étoit pour prendre des Cerss. & que je serois bien-tôt témoin de cette vérité. En effet, après avoir un peu racommodé cet ouvrage, ils se mirent en de-voir de me tenir parole. D'abord nous nous transportâmes à trois lieuës delà, marchant toûjours entre des Etangs & des Ma-rais. Après avoir fait ce chemin, les chasTOS VOIAGES DU

seurs se débandérent ; ils alloient dispersezçà & là chacun escorté de son chien. Je. restai avec un seul Sauvage, & nous avions fort peu marché lorsque je vis un grand nombre de Cerss; ils couroient les uns à l'oposite des autres, tous également effraiez, & cherchane-par-la vîtesse de leurs jambes à se mettre en sûreté. Il s'en presenta devant nous plus de dix d'une seule troupe, mais qui rebroussérent chemin pour ne pas s'embourber dans le Marais, d'où eff Ctivement ils ne seroient jamais sortis. Mon compagnon me félicitois de m'avoir, & m'affûroit que nous ferions les feuls qui n'aurions point de grande satigue à essuier, parce qu'il avoit choifi le chemin le plus. droit, & le plus court. Enfin après avoir marché à grand pas, & couru de tems en tems, nons arrivâmes à nôtre Parc, aux environs daquel plusieurs Sauvages étoient couchez ventre à terre, pour fermer la porte du quarré de pieux lorsque les Cerfs y servient entrez. Nous y en trouvâmes trente-cinq, & si le Parc eût été mieux fermé nous en tenions plus de soixante; car les plus legers sautérent par-dessus, au lieu. d'entrer dans le réduit. On fit main basse fur ces malheureux prisonniers, mais on fit grace aux femelles pleines, & leur fécondité leur sauva la vie. Je demandai les langues & la moëlle des morts, & les vain-

· BARON DE LAHONTAN. 109 queurs se firent un plaisir de m'accorder ces déposiilles de massacre. Au reste, le Cerf est iei fort gras, mais la viande n'en est délicate que vers les côtes. Ce ne sût pas la seule chasse que nous sîmes, car deux jours après nous allâmes à celle des Ours; & comment ces peuples passent les trois quarts de la vie à chasser dans les bois, ils ont un talent merueilleux pour ces exercice. un talent merveilleux pour cet exercice là, particulierement celui de connoître les troncs d'arbres où ces animaux se nichent. Je ne pouvois me lasser d'admirer cette science, lorsqu'en marchant dans les forêts à cent pas les uns des autres, j'entendis un Sauvage qui crioit, voici un Ours; Je leut demandai à quoi il connoissoit qu'il y cut un Ours dans l'arbre, au pied duquel il donnoit des coups de hache, ils me répondirent tous, que cela étoit aussi facile à découvrir que la piste d'un Orignal sur la neige. Ils ne se tromperent presque point en cinq ou fix chasses que nous simes, car après avoir donné quelque coup aux arbres où ils s'atrêtoient, l'Animal sortant de son trou se voioit en même tems criblé de coups. de fusil. Les Ours de Canada sont extrêmement noirs & peu dangereux, ils n'attaquent jamais, à moins qu'on ne tire dessus. & qu'on ne les blesse. Ils sont si gras, particulierement dans l'Automne, qu'à peine out-ils la force de marcher; ceux que nous

#### 110 Volaces Du

prîmes l'étoient extraordinairement, mais cette graisse n'est bonne qu'à brûler, au lieu que la viande, & sur tout les pieds, sont d'un goût exquis. Les Sauvages soûtiennent, que c'est la chair la plus délicate qu'on puisse manger. Pour moi j'avoue qu'ils ont raison. Nous eûmes le plaisir en cherchant des Ours de voir des martres & des chats sauvages sur des branches, auxquels Animaux ils tirerent à la tête pour conserver la peau. Mais ce que je trouvai de plus plaisant sut la stupidité des Gelinotes » de bois, qui étant perchées à troupes sur les arbres se laissoient tuer les unes après les autres à coups de fusil sans branler; les Sauvages les abattent ordinairement à coups de fléches; ils disent qu'elles ne valent pas une charge de poudre qui peut arrêter un Orignal ou un Cerf. J'ai fait cette chasse pendant Phiver autour des habitations, usant d'une sorte de chien qui les sentant du pied de l'arbre se met à japer : alors je m'aprochois & regardant sur les branches, j'y déconvrois ces Oiseaux. Le dégel étant survenu, je fis une partie avec quelques Canadiens pour aller à deux ou trois lieues avant dans le Lac expressément pour le seul plaisir de les voir battre des aîles. Je vous affure que c'est la chose du monde la plus curieuse, car on entend de tous côtez un bruit à peu près comme celui d'un tambour

BARON DE LAHONTAN TIL qui dure une minute ou environ. On est ensuite un demi quart d'heure sans rien entendre, pendant qu'on s'aproche vers le lieu, d'où le bruit est venu, & ce même bruit recommençant on avance toûjours en s'arrêtant de tems en tems, jusques à ce qu'enfin on découvre sur un arbre abatu pourri & couvert de mousse la malheureuse ... Gelinote, qui apelle son Mâle, en battant si fort les aîles l'une contre l'autre qu'on entend ce bourdonnement d'un demi quart de lieuë. Cela ne dure que les mois d'Avril, Mai, Septembre & Octobre. Il faut remarquer que c'est toûjours sur le même arbre qu'elles battent constamment sans changer commençant le matin à la pointe du jour, & ne finissant qu'à neuf heures, & le soir une heure devant le coucher du Soleil jusqu'à la nuit. Je vous avouë que je me suis a contenté de voir & d'admirer plusieurs fois ce battement d'aîles, fans vouloir tirer dessus. Enfin, Monsieur, outre le plaisir de tant de chasses differentes, j'ai encore cu celui de m'entretenir au milieu des bois avec les honnêtes gens des siécles passez : le bonhomme Homere , l'aimable, Anacreon, & mon cher Lucien n'ont jamais voulu me quitter. Aristore mouroit d'envie de me suivre, mais mon canot n'étant pas assez grand pour le contenir avec son équipage de Sillogismes Peripateticiens, il fut contraint de retourner -

Tiz VOIAGES DW chez les Tesuites qui l'entretiennent fort généreusement. Je me défis de ce grand Philosophe avec beaucoup de raison; car il n'auroit pas manqué d'effraier mes Sauvages par son jargon ridicule & ses termes vuides de sens. Adieu, Monsieur, je suis au bout de mes chasses & de ma lettre ; je n'ai pas encore recû de nouvelles de Quebec, où l'on continuë à faire de grands préparatifs pour quelque entreprite considérable. Le tems nous aprendra bien des choses dons je vous informerai par la voie des derniers Vaisseaux qui partiront de Quebecà la finede l'Automne. Je finis par le compliment ordinaire de

Vôtre, &c.

A Boucherville ce 28. Mai 1687.

#### LETTRE XII.

Arrivée de Mr. le Chevalier du Vaudreuit en Canada avec des troupes. On assemble à Sainte Hélene toutes les forces pour aller contre les Iroquois.

## Monsieur,

Pour cette fois-ci, j'espére vous donner

BARON DE LAHONTAN 113 contentement. Je suis tout plein de nouvelles, & si quelque chose m'embarrasse, c'est le choix du début. On me mande du Bureau de Mr. de Segnelai que nôtre Gouverneur a ordre de m'accorder un voiage de France. Ma famille a comme extorqué cette grace, tant on a eu de peine à l'obte-nir. Mes parens m'écrivent de venir au plûtôt, & que mes affaires domestiques sont pressantes; mais Mr. de Denonville prononça hier un arrêt contradictoire; il me déclara en bonne compagnie que je ne pou-vois partir pour Paris qu'après la Campa-

gne.

Suivant toutes les aparences elle sera chaude cette Campagne. Nous en voulons aux Iroquois: Mr. de Denonville a résolu de les exterminer, mais ils sont gens à ven-dre cherement le terrain. Jugez de là si je suis fort assuré de vous revoir ; au lieu du Congé que j'attens du Gouverneur, quelque Iroquois pourroit bien m'en faire present d'un pour l'autre Monde. Quoiqu'il en soit, on se donne ici de grands mouve-mens, & tout s'y dispose pour cette expé-dition. Mr. de Denonville avoit pris ses mesures pour cela dès l'an passé. On dit qu'il envoia chez les Sauvages nos Alliez qui habitent le long des Lacs & aux environs, des Emissaires qui ont du crédit chez ces Peuples pour les attirer dans le dessein.

114 VOIAGES DU qu'il a d'anéantir les Iroquois. Je ne sçai si ce manège aura son effet ; l'affirmative est fort probable; c'est prendre nos Sauvages par l'endroit favori, & je croi qu'ils se joindront à nous, plus pour contenter la haine mortelle qu'ils ont pour la Nation Iroquei-se, que pour satisfaire aux devoirs de l'Alliance. De plus, nôtre Gouverneur a eusoin pendant l'hiver de faire remplir les Magasins; il a envoié des vivres au Fort de Frontenac, & il a fair construire une grande quantité de ces bâteaux dont je vous ai parlé, si je ne me trompe, dans ma quatriéme Lettre. Nos Troupes sont prêtes, & campent déja dans cette Isse de Monteal: Mr. de Denonville les y amena il y a quatre jours. Elles confistent en vingt Compagnies de Marine, en Milices, & en Sauvages Chrétrens, le tout se monte à deux mille hommes. Cette Armée, pour contenir trois différentes Classes de Soldats, n'est-elle pas nombreuse? Ne vous en moquez point, nous prétendons bien contre-balancer par nôtre valeur la copieuse soldatesque de vô-tre Monde, & à voir nôtre air menaçant, on nous prendroit pour des Phalanges Ma-cédoniennes. Pendant nôtre voiage douz e Compagnies de Marine nouvellement dé-barquées à Quebes garderont la Colonie : Elles sont venues de France sur une Escadre de fix Vaisseaux du second rang com-

BARON DE LAHONTAN. 115 mandée par Mr. d'Amblimont; il s'étoit embarqué à la Rochelle, & il a fait le trajet eu vingt-huit jours, peut-on passer plus rapidement de l'ancien Monde au nouveau? Mr. le Chevalier de Vaudreiil a été de cette heureuse traverse : c'est lui qui doit commander nos Troupes, & ila le courage de ne vouloir pas que les fatigues qu'il vient d'essuier sur la Mer le dispensent de sa fon-Aion. Le Gouverneur de Monreal est auffi de la partie. Mr. de Champigni a pris les devants, & doit nous attendre au Fort de Frontenac. Enfin , notre groffe & formidable Armée se mettra en marche après demain sous la conduite de Mr. de Denonville. Il méne avec lui un maître Iroquois; c'est le héros des cinq Villages, mais son histoire me méneroit trop loin. Au reste, les plus sensez n'ont pas bonne opinion de cette entreprise, & la nomment une levée de bouclier. Pour moi, sans m'ériger en Prophête, je suis persuadé qu'elle aura le même sort que l'échaufourée de Mr. de la Barre. Je pose pour un principe incontestable que nous ne sçaurions détruire les Iroquois par nous-mêmes. Mais d'ailleurs pourquois'aheurter à la ruine d'une Nation qui nous laisse en repos ? Tel est le bon plaisir de certains esprits turbulens qui trouvent leur compte dans le desordre au préjudice des véritables intérêts du Prince, & aux dépens

de la tranquillité publique. Nous verrons le fruit de ces hautes espérances, garre l'accouchement de la Montagne. Je ne manquerai pas à nôtre retour de vous envoier une rélation exacte de nos exploits. J'aimerois mieux vous la porter moi-même, quoiqu'il arrive, croiez-moi toûjours,

Monsieur, vôtre, &c.

A l'Iste Sainte Hélene vis-à-vis du Monreal te 8, Juin 1687.

### LETTRE XIII.

Mauvaise réussite de la Campagne contre les Iroquois. Embuscade. Ordre à l'Auteur de partir pour les grands Lacs avec un détachement de Troupes.

# Monsieur,

Si jamais homme a pesté contre sa malheureuse destinée, c'est moi. Il y a deux mois que je me repais de la douce idée du voiage de France. Figurez-vous avec quelle impatience j'attendois mon départ. Jamais Aman transi n'a mieux trouvé les momens des jours, & les jours des années.

BARON DE LAHONTAN. 117 Terminer des affaires importantes, travailler à ma fortune, voir ma famille, mes amis, & vous, fur tout, Monsieur, qui m'êtes si cher, toutes ces pensées me chatouilloient vivement l'imagination, & l'A-mant le plus passionné ne peut se representer une jouissance avec plus de plaisir. Mais hélas! ces belles espérances sont évanouies, c'est comme si j'avois fait un agréable rêve, & mon bifarre destin, au lieu de me laisser embarquer pour la Rochelle, me relance au bout du Monde. Avant que d'expliquer l'énigme, je veux vous tenir parole, & vous rendre compte de nôtre glorieuse Campagne, préparez-vous à écouter de merveilleux évenemens.

Mr. de Champigni ouvrit la Scéne par une belle & vaillante proüesse, voici ce que c'est. Vous n'aurez pas sans doute, oublié que ce Monsieur l'Intendant avoit précédé de quelques jours la marche de nôtre armée. En esset, il sit le voiage en canot à l'abri d'une bonne escorte, & il arriva au Fort de Frontenac dix jours avant les troupes. Pour ne point perdre de tems, Mr. de Champigni annonça la rupture par une barbare hostilité. Il envoia trois cens Canadiens pour enlever deux Villages d'Iroquois, Villages situez à sept ou huit lieuës du Fort. Les conquerans eurent bien-tôt expédié l'assaire. Etant arrivez vers le soir, ils n'eurent que la peine de

TYS

se jetter fur les habitans, & ces pauvres Sauvages qui ne se déficient de rien se virent en même-tems entourez, sais & liez. Dans ce triste équipage on les conduisit à Fronte-mac. L'Intendant leur y fit une desagréable réception: il ordonna qu'ils sussent atrachez de file à des piquets par le col, par les mains & par les pieds. Cependant nous partîmes de l'Iste St. Hélene le 10. de Juin & nousarrivâmes le 1. de Juillet à Frontenac. C'étoit déja pour nous un grand pas de franchi. Nous nous trouvions délivrez de ces Sauts, de ces Cataractes, de ces rapides, & de ces courans dont je croi vous avoir parlé dans l'entreprise de Mr. de la Barre, & nous nous sçavions très-bon gré d'avoir fini cette pénible & dangereuse route. Nous avions même fatigué au double de l'autre fois; car il ne s'agissoit plus d'un portage de ca-nots; c'étoient des bâteaux pesans qu'il falloit haler à force d'hommes & d'amarres, qu'il falloit tirer à force de bras par ces chemins presque insurmontables. A nôtre débarquement nous aprîmes la glorieuse expédition des Soldats de Mr. de Champigni, & l'arrêt édifiant de ce Magistrat. Ne pouvant croire une si grande injustice, je me hâte d'entrer dans le Fort. J'y vis, en effer , ces enfilades d'Iroquois atachez comme je vous l'ai marqué. Ce spectacle m'aendrit, & me causa de l'indignation. Ce

BARON DE LAHONTAN. 119 qui me surprit le plus, ce sut de trouver ces prisonniers tous chantans. Je crus d'abord que c'étoit ou stupidité, ou Philosophie naturelle; mais on me dit que c'étoit une coûtume établie chez tous les Peuples du Canada; lorsqu'ils sont prisonniers de guerre, c'est par le chant qu'ils expriment leurs plaintes & leurs regrets. Cette mélodie dure nuit & jour, & leurs airs sont des in promptu composez sur le champ par la nature ou plûtôt par la douleur. Toute la lettre de leur Musique me paroissoit fort sensée, & jaurois bien désié Mr. nôtre Intendant de pouvoir y répondre solidement. Jugez-en vous-même, Monsieur, voiciles paroles que ces infortunez répétoient le plus Souvent, vous les serez noter par tel Musicien qu'il vous plaira; pour les bien comprendre, il faut scavoir que les Conquérans des deux Villages avoient égorgé les Vieillards, cette circonstance m'étoit échapée. "Quelle ingratitude! quelle scele-" ratesse ! quelle cruauté ! s'écrioient-ils, 66 dans leurs lugubres & discordans con-" certs. Nous n'avons cessé depuis la Paix " de pourvoir à la subsistance de ce Fort " par nôtre pêche, & par nôtre chasse. " Nous avons enrichi les François de nos " Castors, & de nos autres Pelleteries, & " pour récompense, on vient traîtreuse- « ment dans nos Villages; on massacre 66

TEO VOIAGES DU

,, nos Peres & nos Vieillards; on nous fait "Esclaves, & l'on nous tient dans une , posture où l'on ne peut se desendre des , moucherons, ni par conséquent attraper , le sommeil. On nous a fait souffrir mil-"le morts quand on a versé devant nos , yeux le sang de nos peres, & si l'on nous , conserve la vie, c'est pour nous la ren-, dre plus affreuse que la mort même. " Est-ce donc-là cette Nation dont les Jé-, suites pronent si fort la droiture & la , bonne foi? Mais les cinq Villages au-, ront soin de nôtre vengéance, & nos , Compatriotes n'oublieront jamais l'hor-, rible violence qu'on nous fait. "C'est la substance de ce qu'ils chantoient, car vous vous doutez bien que je n'ai pas traduit leur Opéra mot-à-mot. Comme je passois ces pauvres souffrans en revûë, j'en aper-çûs un de ma connoissance : c'étoit un homme de cinquante cinq ans, & qui m'avoit souvent régalé dans sa Cabane pen-dant les six semaines de service que je sis au Fort de Frontenac lors de l'entreprise de Monssieur de la Barre. Mon ami l'Iroquois scavoit l'Algonkin. M'en étant donc aproché, je lui sis connoître en cette langue que son malheur me touchoit sensiblement; je m'offris de plus à le faire bien nourir tant qu'il resteroit au Fort, & à lui donner des lettres de recommandation pour mes amis





BARON DE LAHONTAN. 12T. amis de Monreal quand on y transporteroit les prisonniers. Ma compassion le toucha, & il me dit qu'il voioit bien que la plûpart de nos gens détestoient la manière très in-humaine dont on les traitoit; mais il me remercia de mes offres, & me déclara qu'il vouloit partager en toute égalité la mauvai-fe fortune avec ses compagnons. Tout le soulagement qu'il voulut de moi, ce sut que j'écoutasse le recit de leur avanture. Alors il me sit cette histoire parlant de tout son cœur, comme vous pouvez-bien vous imaginer, & disant les choses avec une naïveté tout-à-fait touchante. Mais sur tout, lorsqu'il vint à toucher l'endroit du massacre des Vieillards, il avoit peine à s'exprimer, tant la douleur le pénétroit, ses paroles étoient entrecoupées de soûpirs & de sanglots : il insista aussi beaucoup sur tous les services qu'il avoit rendus aux François, & il ne se lassoit point de demander h des hommes étoient capables d'une he honteuse méconnoissance. Enfin une abondance de larmes l'obligea de finir : Quaque potest narrat, restabant ultima, flevit. Je ne pouvois condamner assez en moi même la dureté dont on usoit envers ces innocens, mais le zéle de la justice m'emporta trop loin, & peu s'en fallut que je n'en fusse le martir. Comme j'avois actuellement l'esprit occupé du déplorable sort de Tome I.

ces Iroquois, je vis quelques-uns de nos jeunes Sauvages qui, pour se divertir leur brûloient les doigts avec des pipes allumées. Je vous avoue que cette sérocité me sit per-dre patience; je donnai sur ces coquins à grands coups de canne, & si l'on m'avoit laissé faire, je crois que je les aurois assommez. Les Supérieurs informez de mon incartade me firent apeller, & après m'avoir réprimendé des grosses dents on m'envoia dans ma tente en arrêt. Cependant les Sauvages étoient en émeute; ils demandoient ma mort avec menace de retourner chez eux si on leur refusoit cette satisfaction. L'affaire étoit délicate, & l'on ne pouvoit se passer de leur secours. Ce qu'il y avoit de pis pour moi, c'est qu'ils vou-loient être Parties, Juges, Bourreaux; entamer & finir le procès à coup de fusil. A vous dire le vrai, pendant tout ce fracas je me serois voulu d'une équité plus tranquille & moins entreprenante. Mais enfin l'on apaisa ces Messieurs les Sauvages. On leur sit accroire que j'avois bû, & qu'il y avoit une désense expresse de me donner aucune boisson enivrante. Vous remarquerez, Monsieur, que l'ivresse est innocomme un accès de phrénésie, & ils se moquent de nous de punir comme un crime ce qui s'est fait sans usage ni de raison, ni

BARON DE LAHONTAN. 123 de volonté. Pour mieux calmer la fureur de ces Sauvages, on leur promit de me mettre en prison au retour de la campagne; ils prirent le tout pour argent comptant, & j'en sus quitte pour cinq jours d'arrêt. On a mené les prisonniers à Quebec, & l'on dit qu'ils seront transportez en France pour servir dans les Galéres. Je reprens le fil de ma rélation. Le Sieur de la Forest Officier de Monsieur de la Salle, arriva au Fort dans un grand canot conduit par huit ou dix coureurs de bois. Il aprit à Monsieur de Denonville qu'un parti d'Ilinois & d'Oumamis aiant attendu les Hurons & les Outaouas au Lac de Ste. Claire s'étoient joints à eux, & marchoient vers la Riviere des Tsonontouans, où l'on avoit marqué le rendez-vous général. Mr. de la Forest raporta austi que Mr. de la Durantais avoit surpris avec le secours des Sauvages une petite Flote de Canors Anglois, quialloit fous la conduite de quelques Iroquois, trafiquer avec les Nations des Lacs des Marchandises dont elle étoit chargée, & lesquelles se montoient bien à cinquante mille écus. Il dit de plus que Mr. Dulhur assisté de coureurs de bois & Sauvages, avoit aussi attrapé une autre trou-pe d'Anglois & d'Iroquois qui portoient des Marchandises à Missilimakinae, que les pre-neurs avoient partagé la capture entr'eux, & retenu les Iroquois prisonniers avec leux

F 2

124 VOIAGES DU

Chef nommé Major Gregori. Enfin, Monsieur de la Forest pressa notre départ, & die au Gouverneur Général qu'il n'y avoit point de tems à perdre si nous voulions joindre le secours des Lacs au rendez-vous commun. Dès le lendemain troisième de Juillet toutes les troupes surent embarquées. Monsieur de la Forest qui se remit en canot, au même-tems que nous, prit par le Nord du Lac la route de Niagara où il devoit attendre ce redoutable renfort. Nous allâmes à l'oposite, & nôtre navigation sut fort tranquille à la faveur des calmes qui régnent presque toûjours pendant cette saison. La rencontre ne pouvoit guére être plus heureuse; à une heure près, Nous & nos Alliez serions arrivez ensemble à la Riviere des Tsonontonans. Les Sauvages n'avoient garde de ne pas tirer un bon augure de cette heureuse rencontre; ils ont l'ame tout-à-fait tournée à la superstition, & une bagatelle suffit pour exercer leur génie prophétique: ils prédirent donc de 1.ô-tre lavanture la ruine entiere de la Nation Iroquoise, les suites vous feront voir la justesse du pronostic. Dès le soir même de nôtre débarquement on tira de l'eau toutes les voitures, ce que l'on sit à l'abri d'un bon corps de garde. A ce premier travail succeda la construction d'un Fort, L'ouvrage n'étoit pas d'une grande défen-

BARON DE LAHONTAN. 125 fe, ce n'étoient que des pieux; mais cela valoit mieux que rien pour enfermer les canots, les bâteaux & les bagages, & d'ailleurs on détacha quatre cens hommes sous le commandement du Sieur Dorvillers pour veiller à la garde de cette importante Forteresse. Le jour suivant on fit une exécution qui n'étoit assurément point propre & atirer la benediction du Ciel sur l'entreprise, on fusilla très injustement un jeune Canadien. Tout son crime étoit d'avoir fervi de guide à l'une de ces deux troupes Angloise qui alloit trafiquer. Non-seulement il n'y avoit rien-là de capital, mais la chose étoit même fort innocente. Nous étions en paix avec l'Angleterre, & par conséquent ce Canadien qui n'étoit point es clave avoit la liberté de vivre avec les Anglois: d'ailleurs ceux-ci ont des prétentions fur les Lacs du Canada. Mais ce qui devoit suffire pour sauver la vie à ce malheureux, c'est qu'après avoir rendu de grands survices au Roi, par une parsaite connois-sance des Pars & des langues de ce continent, un Gouverneur Général eut la dureté de lui refuser la permission de continuët ses courses pour son petit commerce, ce qui l'obligea de se retirer à la Nouvelle Angleterre, où il fut reçû avec beaucoup de considération, & comme un homme fort utile: on n'eût aucun égard à cette jurispru726 VOIAGES DE

dence équitable, & l'innocent Canadien sue traité en deserteur, il se nommoit la Fonsaine Marion. Après ce sacrifice de mauvaise odeur, on disposa tout pour aller le lendemain au grand Vilage des Tsonon-touans. Le portage des vivres & des provisions ne causa point d'embarras; chacun étoit muni de ses dix galétes, c'étoit toute nôtre cuifine. Il est vrai que la traite ne devoit être ni longue, ni difficile, nous n'avions que sept lieuës, le terrain étoit uni & toûjours dans, un bois de haute futaie. L'Armée se mit donc en mouvement. Suivant l'ordre de la marche les coureurs de bois soûtenus d'une partie des Sauvages. formoient l'avant-garde : Les troupes & les milices étoient comme le corps de bataille, & le reste des Sauvages étoit à la queuë, & faisoit l'arriére-garde. Le premier jour on ne fit que quatre lieuës, & on les fit sans rien découvrir. Le second jour nos découvreurs aiant encore pris les devans poussérent jusques aux champs du Village, & ne rencontrerent pas une ame, vous concevez bien qu'ils revinrent promptement nous annoncer cette bonne nouvelle; ils en étojent fiers & glorieux à proportion qu'ils s'imaginoient nous faire plaisir. En effet, sur cet agréable raport nous ne doutames point que l'ennemi n'eût pris la fuite, & nous flâtant d'attraper au moins.

BARON DE LAHONTAN. 127 les femmes, & les enfans, & les vieillards, nous marchâmes sans ordre, & avec beaucoup de précipitation, on nous eut pris pour des chasseurs qui courent après un gibier abatu. Nous avançâmes ainsi lestement jusques à un quart de lieuë du Village, mais lorsque nous passions au pié d'un côteau nous ouïmes d'horribles cris qui surent accompagnez de plusieurs décharges de mousqueterie. C'étoient environ cinq. cens Tsonontoilans qui s'étoient mis en embuscade sur ce côteau, nos coureurs de bois avoient passé & repassé à une portée de pistolet; mais ils n'avoient point aperçit ces Iroquois qui étoient couchez ventre contre terre, & qui n'avoient fait aucun mouvement. Ce danger imprévû fut un coup de foudre pour nos troupes. Toute l'armée perdit la tramontane; on ne voioit plus que des hommes saissis de fraieur, & qui couroient çà & là entre de gros arbres, fans sçavoir où. Il n'y avoit pas la moindre ombre de compagnie, de bataillon, ni d'aucun autre rang militaire. Nous tirions au hasard, & plus souvent contre nos gens que contre l'ennemi. On avoit beau crier , à moi Soldats d'un tel Bataillon, point de réponse, & l'obscurité étoit si grande qu'à peine se pouvoit-on distinguer de tren-te pas. Ce sut alors que l'entreprise me parut dans tout son impossible; je conçus

F 4

que la nature avoit donné aux Iroquois un retranchement inabordable, & qui les mettoit à couvert de nous autres Européens. Nous étions donc dans un fort mauvaispas, graces à Messieurs nos Maîtres, les ennemis venoient déja fondre sur nous la massuë à la main, & suivant toutes les aparences ils alloient être nos Hercules. Heureusement que nos Sauvages plus accoûtumez que les François à ces sortes de bourasques se rallièrent; ils sont tête aux Iroquois; ceux-ci, qui ne s'attendoient pointà une telle réfissance, plient, & courent à toutes jambes vers leurs Villages, sans se soucier ni de l'ordre, ni de la beauté de la retraite. Mais nos Allicz, qui connoissent le terrain, se mettent à leurs trousses, & les poursuivent de si près qu'ils en tuérent quatre-vingt: nous vimes revenir ces braves portant en trophée quatre-vingt têtes d'Iroquois. Cette métode est barbare, & digne de ceux qui l'observent; mais au fond le moien est infaillible pour démêler le courage, & pour sçavoir au juste le nombre des morts. Nôtre perte passa celle des Iroquois; cent de nos François, & dix Sauvages restérent sur la place. Nous eûmes. aussi une vingtaine de blessez: de tous ceuxlà aucun ne me fit plus de pitié que le bon Pere Angeleran Jesuite; il eût le malheur de recevoir un coup de fusil dans sa virilité : BARON DE LAHONTAN. 129 Le Saint homme reçût cela comme une faveur du Cicl; il bafa la main qui le faifoit Eunuque, & fe crût plus privilégié dans son Apostolat que Saint Paul, puisqu'on le délivroit de l'écharde.

Les vainqueurs firent present à Monsieur de Denonville de leur affreux butin. Cetamas de têtes d'hommes faifoit horreur, & inspiroit de l'indignation contre nôtre espéces Nos Siuvages en faifant cette belle offrande au Gouverneur lui demandérent pourquoi il n'avançoit pas. Monsieur de Denon! ville répondit qu'il étoit obligé de suspendre fa marché pour donner aux Chirurgiens le cems de penfer les bleffez. Vous perdez pour trop peu de chose un tems si précieux, repliquérent ils, saites saire des brancards pour transporter vos blessez jusqu'au Village, le chemin n'est pas long. Nôtre Général rejetta le conseil, & tâcha de les amener à son sentiment; mais il n'y eut pas moien, & pour tout ce qu'on pût leur dire, ils ne voulurent jimais en démordre. Tant s'en faut. S'étant affemblez, quoique de plus de dix Nations disferentes, ils délibérérent fur le parti qu'ils avoient à p endre, & la résolution sut qu'ils iroient seuls achever l'exécution du dessein. Ces fuiards, disoient-ils, n'auront ofé nous atrendre, & nous enleverons au moins, les vieillards, les femmes, & les enfanss

Comme ils partoient dans cette bonne difposition, Mr. de Denonville rompit le coup. Il les fit prier, par interprête, de ne le point quitter, de ne point s'éloigner de son camp; il les fit exhorter de vouloir bien seulement se reposer ce jour-là, donnant sa paroleque dès le lendemain il iroit avec eux por-te le fer & le feu chez les ennemis. La proposition qui d'elle-même, étoit assezraisonnable ne plût point du tout aux Sau-vages; la plûpart s'en retournérent chez-eux, & disoient pour justifier leur conduite, , que les François n'alloient point ronde-, ment en besogne, qu'ils ne vouloient , sembloient avoir plus d'envie d'éprouver ples troquois que de les combattre, puis qu'ils perdoient volontairement les plus pelles occasions; que quand l'intention, des François seroit droite, ils prenoient, l'allarme trop vîte, & que leur courage, ne duroit pas plus qu'un feu de paille; qu'on faisoit un grand honneur à eux, Guerriers Sauvages de les apeller de toutes parts pour brûler des Cabanes d'é-, corce qui étoient des ouvrages de trois. , ou quatre jours; Que les habitans de concever de concever de la ,, vageat leurs moissons, comme si la Na. , tion Iroquoise n'avoit pas assez de bled ,, d'Inde pour les faire subsister; qu'enfin

BARON DE LAHONTAN. 131 c'étoit pour la seconde fois que le Gou- " verneur de Canada leur donnoit la pei- " ne de le venir joindre inutilement, que se déformais il n'y auroit ni promesses, ni se protestations qui pussent les tirer de chez seux. Voilà l'honnête adieu que nos Aliez nous sirent en prenant congé de nous. Les sentimens surent partagez sur cette affaire. Les uns condamnoient le procedé du Général, & dissoient que la raison des blessez n'étoit point valable : d'autres louoient la fermeté de Monsieur de Denonville, & la soûtenoient très-raisonnable. Pour moi, je me raporte, & j'opine des deux oreilles; je sçai que ceux qui tiennent le timon sont les plus embarassez, & content d'avoir raporté le fait tel qu'il est, je ne m'embarque point dans la question de droit. Le jour suivant on tint parole aux Sauva-ges qui étoient restez; on mit les blessez fur des brancards, toute la grande armée décampa, & nous marchâmes droit au Village. Nous n'y trouvâmes d'animaux tuables que des chevaux, des bœnfs, de la volaille, & quantité de cochons, mais point d'hommes, les sages Iroquois avoient eu la précaution de mettre le seu à leurs Cabanes, & de se retirer. On se répentir alors de n'avoir pas crû les Alliez, mais les bonnes ames voiant que c'étoit autant de tuërie épargnée en avoient de la joie. Les

T32. VOIAGES DU

plus fâchez passérent leur mauvaise humeur sur le bled d'Inde; on vous le renversoit à grands coups d'épée, nous emploiames cinq ou fix jours à cette vigoureuse occupation. Comme nous ne faisions que nous animer par cette fureur martiale, nous avançâmes jusques à trois lieues toûjours battant nôtre ennemi le bled d'Inde. Nous trouvâmes la deux petits Villages abandonnez de la même manière que le précédent & il ne tint qu'à nous d'y faire une grosse. provision de cendres. Au reste, nous avions le plaisir de voir un beau Païs; rien n'étoit. plus agréable que la Campagne, & les Bois étoient tout plantez de Chênes, de Noiers, & de Châtaigners sauyages. Couverts de lauriers poudreux d'avoir fait ainfi fumer. trois Habitations au seul bruit de nos approches, nous traversions ces charmantes solitudes comme en triomphe, & accompagnez de nos bêtes prisonnières, sur tout de tant de cochons, nous regagnâmes le bord du Lac. Après deux jours d'un repos si bien mérité nous nous embarquâmes pour Niagara, la Navigation étoit de trente lieues, & nous la fîmes en quatre jours. On n'en mit que trois aussi tôt après nôtre débarquement à construire un Fort de pieux à quatre bastions. Il est situé au Sud sur un côteau au pied duquel le Lac Errié se décharge dans le Lac de Frontenas. On dois

BARON DE LAHONTAN. 133 le pourvoir de vivres & de munitions pour huit mois sil fera défendu par cent vinge foldats, & Mr. des Bergéres les commandera sous les ordres de Mr. de Troyes. Cet x ouvrage a fort édifié nos bons amis les Sauvages : ils en marquérent hier leur réconnoissance à Mr. de Denonville en prenance congé de lui. Ce fut le texte de leur harangue, car jamais ils n'arrivent; ni ne s'en vont que la harangue à la bouche. Ilsdirent donc à Mr. le Couverneur qu'étant obligez de se séparer, ils étoient ravis de laisser à Niagara une Forteresse placée se avantageusement, & si propre à leur servit de retraite dans seurs courses contre les Iroquois. " Tu nous a promis, ajoûtérentils, de ne finir la guerre qu'après avoir 66 exterminé les cinq Nations, ou du moins 66 qu'après les avoir contraintes de se retirer ailleurs; nous nous réposons sur ton 66engagement, & nous espérons que tu tiendras parole en homme de bien. Tu 6624 ne pourrois conclure un accommode-ce. ment avec nos ennemis communs, sans " deshonorer ta Nation, & sans causer la 66ruine de ses fidéles Alliez. Mr. de De-ce monville n'avoit garde de ne les pas fortifier dans ces douces espérances. Il assura ces Siuvages qu'ils ne venoient de voir qu'un petit essai de ses projets contre la Nationalitoquoise, & qu'il leur gardoit bien d'autres prouesses; qu'ensin il avoit juré la pette de cette barbare Nation, & que malgré toute la résistance qu'elle pourroit faire, elle seroit noiée dans son propre sang, ou contrainte de se retirer du côté de la Mer. Avec ces belles paroles les bonnes gens s'en allérent les plus contens du monde, & ils chantoient déja l'épitaphe du dernier

Iroquois. A peine les Sauvages furent-ils partis-que nôtre Général me fit apeller : je crusqu'il vouloit m'entretenir sur mon prochain voiage de France, mais j'étois bien la dupe de mon souhait. Il me dit que comme je parlois bon Sauvage, il avoit jetté les yeux sur moi pour commander un détachement que nos Alliez avoient demandé pour couvrir leur Païs, & que quant à l'ordre qu'il avoit reçû de m'accorder un congé, c'étoit son affaire, & qu'il se chargeoit de s'en disculper à la Cour. Je restai immobile comme une statuë à ce compliment dont j'étois fort éloigné de me défier: il fallut dire oui néanmoins, & c'est ce que je sis en enrageant de la meilleure grace qu'il me sut possible. En esset, je me prépare à saire ce voiage si dissérent pour mes intérêts, & pour mon plaisir, du voiage de France. Je sais actuellement mes adieux, & mes amis s'empressant à me consoler de ce contre-tems. Les uns me procurent de

BARON DE LAHONTAN. 135 bons soldats; les autres me donnent des hardes, des livres, du tabac & cent autres menues nécessitez qu'ils peuvent recouvrer aisément à la Colonie. Je me suis heureufement garni de mon Astrolabe en partant de Monreal, avec lequel je pourrai prendre les hauteurs de ce Lac. Il ne me sera pas moins utile dans mon voiage, qui sera de deux ans ou environ felon toutes les aparences. Les foldats qu'on me donne sont vigoureux & de bonne taille, & mes canots sont grands & neufs. Je dois aller en compagnie de Mr. Dulbut Gentilhomme Lionnois, qui a beaucoup de mérite & de capacité, & qui a rendu des services très-cousidérables au Roi & au Pais. Mr. de Tonti doit être aussi de la partie; Il y a une troupe de Sauvages qui sont prêts à nous suivre. Mr. de Denonville partira dans deux ou trois jours pour s'en retourner à la Colonie par le Nord du Lac de Frontenac. Il doit laisser en passant au Fort du même nom, autant d'hommes & de munitions qu'en celui-ci. Je vous envoie quelques lettre par mes parens, à qui je vous prie de les faire tenir sûrement. Je vous écrirai l'année prochaine, si j'en trouve l'occasion en vous envoiant la rélation de mon voiage.

Je suis, Monsieur vôtre, &c.

A Niagara le 2. Août 1687.

### LETTRE XIV.

Départ de Niagara. Rencontre des Iroquoissau bout du portage. Suite du voiage. Briéve des fort du route. Arrivée de l'Auteur au Fort Saint Joseph à l'embouchûre du Lac des Hurons. Arrivée d'un parti des Hurons à ce Fort. Le coup qu'ils firent. Leur départ pour Missilimakinac. Rencontre du frere de Monsieur de la Sille miraculeusement conduit. Defectiption de Missilimakinac.

# Monsieur,

La méchante nouvelle que vous m'annoncez ne me surprend point du tout. J'avois bien prévû que la chose tourneroit demême, & prévoiant la perte de mon bieninfaillible, je ne comptois plus que sur la
Cappe & l'Epéc. J'ai reçû ce revers d'afsez bonne grace. Ne m'en faites pas un
grand mérite; il y a dans ma Philosophie
pour le moins autant de matière que de
raisonnement. Je ne laisse pas de suivre vôtre avis; il me paroit fort bon Je sais donc
une tentative à la Cour, j'écris en ce Païslà; mais à vous dîre le vrai je n'espère rien,





BARON DE LAHONTAN. 137 ce seroit une espèce de miracle si le bon droit y triomphoit de la faveur. Cependant je ne veux pas que mon malheur vous falfe rien perdre : fil'on est injuste à mon égard, je ne dois pas pour cela vous manquer de parole. Je vous ai promis une rélation de mes courses, je vais m'aquiter, tenez-vous

bien en garde contre le sommeil.

Je m'embarquai à Niagara le troisséme jour d'Août. Le Vaisseau Amiral de ma Flote que je montois, comme de raison, étoit un vaste canot, huit Soldats du détachement en faisoient tout l'équipage, & toute la manœuvre. Aush fier sur mon fragile bord, qu'un Doge de Venise sur son Buccntaure. J'ordonnai dès le même jour qu'on fit rame, & l'on remonta trois lieuës contre le courant du Détroit, ce fut nôtre premiere & unique Navigation. Le premier objet que je vis à nôtre descente. Ce fut Mr. Grifolon de la Fourete frere de Mr. Dulhut. Le Sr. Grisolon fut plus heureux que sage, il étoit venu-là de Massilimakinas escorté du seul canot qui le portoit, & dans le dessein de joindre l'armée, Dieu lui fit une belle grace de ne point rencontrer les Iroquois, son canot n'étoit-il pas apendable à une Chapelle miraculeuse. Le lendemain fut pour nous une rude journée : il nous falut user de reconnoissance enversnos canots, leur rendre le bon office que

nous en avions reçû, en un mot charger navire & fret sur nos épaules. Cette fatiguante Caravanne étoit de deux mortelles lieuës une & demie au dessus du Saut de Niagara, & demie au dessus, cela se nomme le Grand Portage du Sud. O le maudit portage! Imaginez-vous, Monsieur, que d'abord, & comme pour se dégourdir les jambes, il faut grimper sur trois montagnes. Il est vrai qu'après cela on respire dans un chemin uni est battu, mais il est sort ennuieux: à tout moment on se croit à la merci des Iroquois, & ces vilains Messieurs se seroient fait un amusement de nous assommer à coup de pierres. Nons volions donc sur les aîles de la peur. Je n'ajoûterai pasnéanmoins, & sans regarder derriere nous car les allarmes étoient fréquentes, la crainte les multiplioit, & l'on ne pouvoit veiller trop exactement. Lorsque nous étions dans ses transes, quelques-uns de nos Coureurs vinrent tous hors d'haleine nous avertir qu'ils avoient découvert environ un millier d'ennemis. Quel coup d'éperons, sans délibérer, sans même réflechir, il sut conclu à la pluralité des voix que la vie étoit plusnoble que le bagage, nous abandonnâmes plus de la moitié de nôtre charge pour nous tirer au plus vîte d'un si mauvais pas. Il ne s'en fallut pourtant guére que nous n'y re-stassions. Le péril étoit commun à tout le

BARON DE LAHONTAN.

I 3.9

détachement; mais quatre Sauvages & moi, nous en eûmes bien la meilleure part. Je m'étois écarté avec eux environ de cent pas du chemin, pour voir le Saut de Niagara. Pure gasconnade vous écrierez-vous, est-il tems d'être curieux quand il est que-flion de sauver sa vie. Je vous permets d'en eroire ce qu'ils vous plaira. Ce que je vous donne pour certain, c'est qu'un quart-d'heu-re après que je me sus détaché de la troupe, je vis accourir nos découvreurs qui m'aprirent que les Iroquois aprochoient. Jugez is je perdis le goût de la curiofité: nous réjoignîmes promptement le gros. On n'eût que le tems de se rembarquer, & à peine étions nous hors de la portée des armes que nous vîmes paroître ces mille Sauvages sur le bord du Détroit. Je vous avouë que je me sus fort bon gré de nôtre diligence. Si j'étois tombé entre les mains des Iroquois cela m'auroit chagriné tout de bon. Ce sont des Maîtres tout à fait incommode; le predes Maîtres tout à fait incommode; le pre-mier ordre qu'ils vous donnent c'est de vous laisser rôtir à petit seu. On peut dire à la lettre de ces bourreaux ce qu'un Italien di-soit joliment de l'amour, passe pour mourir, la moitién'est qu'une négative; mais être brû-lé vif, c'est trop; il morir eniente, ma il vive-re bragiando, e troppo. Je fremis quand j'y pense, & sortons bien vîte de la cuisine des Iroquois. Il vaut mieux vous donner une

140 VOIAGES DU

description du Saut de Niagara. Ce Catara-cte est d'un aspect éfraiant. Figurez-vous sur une hauteur de lept ou huit cens pieds une nape, ou une eau de demi lieuë de largeur. Vers le bord de ce fommet liquide s'éléve une Iste penchante, & que l'on croiroit à l'œil prête à culbuter jusqu'au pied de la montagne : Cette Isle est environnée de courant qui sont d'une rapidité extratordinaire. Les animaux terrestres & les poisfons y sont souvent atrapez; car dès qu'ils ont feulement traversé un demi-quart de lieuë au-dessus du Saut, ces mêmes courans les entrainent & les font tomber. La chûte de ces pauvres bêtes est une bonne manne pour les Iroquois; il y en a toujours une cinquantaine à deux lieuës de-là, qui viennent en canot tirer les poissons & les animaux qui se sont tuezien tombant. Il y a de plus en cet endroit-là une singularité bien remarquable, c'est que trois hommes peuvent aisément passer de front entre la cascade & le pied du rocher, sans recevoir que quelques goûtes d'eau. Je reviens à nôtre voiage.

La proximité de ce Bataillon Sauvage que j'ai laissé sur le bord du Détroit opéroit sur nos bras une vigueur merveilleus se : on rama toute la nuit mais d'une grande sorce, & il n'y avoit personne dans nôtre troupe qui n'eut souhaité être un de ces sameux. Geants à cent bras. Le matin nous

BARON DE LAHONTAN 141 arrivâmes à l'embouchûre du Lac Errié. Cet endroit est rapide, mais la joie que nous avions de nous trouver-là, ne nous permettoit pas d'y faire résléxion. D'où venoit cette joie? direz-vous C'est que quand nous fûmes-là, nous n'avions plus rien à craindre des Iroquois. Leurs canots ne sont pas propres pour naviguer dans ces Lacs; comme ils les conftrussent d'écorce d'ormeau ils n'aprochent pas de la legéreté ni de la xîtesse des nôtres qui sont d'écorce de bouleau. D'ailleurs les canots à l'Iroquoise sont d'une figure extravagante, ils ont beaucoup de largeur; trente hommes y peuvent ramer tout à la fois, assis, ou debout, quinze à chaque rang; mais le bord du canot est si bas qu'un peu de vent suffiroit pour le renverser, & voilà ce qui rend aux Iroquois la navigation des Lacs impossible. Nous côtoiâmes donc le Nord du Lac Errie à la faveur des Calmes qui régnent ordinairement en Eté, principalement dans les endroits Méridionaux. Nous passions le tems le long cette Côte à la pêche, mais nous y eûmes encore un autre divertissement, c'étoit de voir des troupeaux de cinquante à soixante Coc-d'Inde exercer leurs jambes, & courir d'une vîtesse incroiable sur le Rivage. Nos Sauvages empêchoient bien que tous ces Jésuites ne d'échantassent trop à la course ; ils en tuoient assez che-

min faisant pour nous en régaler, & en échange nous leur faisions part de nôtre poisson. Nous continuâmes ainsi nôtre route jusqu'à une longue pointe qui avance quatorze ou quinze lieues dans le Lac. On y moüilla l'ancre le vingt-cinq d'Août, ( je me fers de cette Phrase Marine pour faire honneur à nôtre navigation. ) La rencontre de ce Promontoire nous jettoit dans une fâcheuse alternative. Il falloit se résoudre ou à faire un portage, ou à côtoïer sur trentecinq lieuës d'eau: le portage est tuant, mais celui-ci n'étoit que de deux cens pas, si bien qu'il sut préséré à la navigation, non-seulement pour gagner du tems, mais beaucoup plus, parce que c'étoit autant de diminution sur la chaleur qui étoit alors brûlante. Je ne suis pas un Journaliste sort savant comme vous avez bien pû vous en apercevoir, & vous devez me savoir gré de ce que ie vous éparane un calcul stérile & cous ie vous éparane un calcul stérile & que je vous épargne un calcul stérile & ennuieux. Passons-donc du vingt-cinquéme d'Août au sixiéme de Septembre. Ce fut ce jour-là que nous entrâmes dans le Détroit du Lac Huron : ce Détroit est un courant affez foible, & qui n'a guére plus d'une demi-lieuë de largeur; nous le remontames jusqu'au Lac de Sainte Claire qui a douze lieuës de circuit.

Nous côtoiames ce Lac d'un bout à l'autre; après-quoi on rentra dans le Dé-

BARON DE LAHONTAN. 143 troit, où nous réfoulâmes six lieuës pour gagner l'entrée du Lac Huron. La Flote arriva le quatorze à ce Port, & dès le même jour se fit le débarquement. Au reste, pour vous récompenser de tant de jours que j'ai suprimez dans la Rélation de mon voiage, & pour mettre quelque chose dans ce vuide, il saut vous aprendre ce que c'est que le Détroit du Lac Huron. Rien n'est plus agréable aux yeux que la rive, & que le bordage de cette eau; si vous aimez le Phé-bus ce Païsage est un vrai jardin planté par les mains de la nature; attendez s'il vous plaît, le terme de fardin est inconnu, ce-lui de Verger est plus propre; car ce sont des arbres fruitiers de toutes les espéces: il est vrai que ces fruits n'étant point cultivez font plus de plaisir à la vûe qu'au goût; mais la prodigieuse quantité qu'il y en a fait un très-bel esset. Les Cers & les Chevreuils se donnent cariere sur ces Rivages; on voit ces animaux simboliques des bons ou malheureux Maris s'y promener à gros-fes bandes. Comme ils font leur domicile & leur chez soi de plusieurs petites Isles side nous arrêter en passant pour leur rendre visite, nous frapions à leur portes, ou ce qui revient au même, nous bations l'Isle, mais ces Insulaires peu polis, & qui ne con-moissent point l'hospitalité, ou qui peut-être,

8 non sans fondement, nous prenoient pour

des hôtes à la dragonne, desertoient de chezeux, & se lançoient à l'eau pour traverser à la nageenterre serme; mais nos canoteurs dispersez çà & là au tour de l'Isle, les assassinations

noient de guetapant dans le trajet.

Après avoir mis pied à terre nous allàmes à ce Fort où je devois établir le Siège de mon Empire. Messieurs Dulhut & Tonti me déclarérent en arrivant qu'ils prétendoient se reposer quelques jours; les Sau-vages qui nous avoient accompagnez en dirent autant, & vous concevez bien que je ne m'y oposai pas. Monsieur Dulhut avoit de grands droits sur ce Poste ; il l'avoit fait élever, & les coureurs de bois qu'il y avoit mis le gardoient à ses dépens. Cette Garnison Sauvage eut bien de la joie de nôtre arrivée : des coureurs de profession être enfermez ? cela ne quadroit point, aussi cédérent ils de bon cœur la Place au détachement, on leur permit donc d'aller où bon leur sembleroit, & ils partirent avec nos Sauvages pour se mettre en course, chacun du côté qu'il croiroit le meilleur. Je pris cette occasion pour remplir mon Magasin de bled d'Inde : ce n'est pas que les coureurs n'en eussent semé, mais quoique l'espérance de la récolte sut très-belle, cela ne devoit suffire tout au plus que pour le courant. Je résolus donc de faire partir deux

BARON DE LAHONTAN. 145 deux canots sous la conduite de quelques soldats; mais comme j'étois en peine quelle Marchandise je devois envoier pour l'é-change, Monsieur Dulhut me conseilla d'en-voier du Tabac de Bresil, comme étant une denrée fort bonne pour la troque, & il m'en donne le plus obligeamment du monde un rouleau de deux quintaux, je le con-fiai à mes soldats pour le trafiquer. J au-rai toute ma vie beaucoup de reconnossse pour cette générosité de Monsieur Dulhur, & d'autant plus que je crains sort que le Trésorier de Marine, ne le rembour-fant pas, ne lui laisse tout le prix d'une si belle action; ce ne seroit pas le premier prêt à ne jamais rendre que ce galant homme auroit fait au Roi. Mes soldats négocians revinrent vers la fin de Novembre; outre la Marchandise qu'ils avoient ordre d'aporter, ils en voituroient une que je n'attendois pas, c'étoit un Jesuite nommé. le Révérend Pere Avenau. Il nous prêcha le Carême, mais ni lui, ni nous n'avions pas besoin de morale pour pratiquer l'ab-stinence, nous étions dans une diserte de vivres qui nous fassoit jeûner à la Thébaide. Pour consolation, mes nouveaux revenus m'annoncérent la prochaine arrivée d'un parti de nos bons amis les Hurons: ces braves quitoient leurs Villages pour aller traverser, les Iroquois dans la chasse aux Castors, & Tme 1.

146 VOIAGES DU

ils avoient résolu de faire quelque séjoura nôtre Fort pour se reposer. Cependant nous manquions de tout excepté du mauvais pain. Monsieur de Denoncille m'avoit promis quelques chasseurs, le nommé Turcer célèbre coureur de bois devoit aussi arriver au commencement de Décembre avec quatre de ses camarades, mais pas un de tous ces exterminateurs de bêtes ne parut. Ainsi nous étions en mauvaise posture, & nos entrailles auroient crié long tems famine, si quatre Canadiens jeunes & adroits ne s'étoient chargez de la provision; ils voulurent bien passer l'Hiver avec moi & nous prositames grassement de leur chasse.

Enfin nos hôtes les Hurons nous tombérent sur les bras, & firent comme vous pouvez croire un grand ravage sur nos crochets: le parti étoit nombreux, j'ai oublié combien ils étoient, mais je me souviens que leur Chef de guerre se nommoit saent-sonan. Comme c'étoit au mois de Décembre, & que les glaces commençoient à rendre la navigation impraticable, ce Commandant me laissa les canots, & le bagage pour les garder jusqu'au retour. Cet esfain d'avanturiers préséra donc la route de terre, & partit pour le Fort de Niagara, où ils devoient prendre langue avant que d'aller chercher l'ennemi. Depuis leur départ

BARON DE LAHONTAN. 147 de Niagara ils marchérent cinquante lieues vers les habitations Iroquoises sans rien découvrir; pour sçavoir la discipline militaire des Hurons, vous nôterez, s'il vous plast, Monsieur, que cinquante lieuës de marche font chez eux dix journées de guerrier. Car les bonnes gens sont fixez à cinq lieuës par jour, & il n'y auroit qu'une inévitable nicessité qui leur feroit faire plus ou mons du chemin. Vers la fin du dixiéme jour les coureurs du bataillon aperçurent des traces de chasseurs; on pouvoit les remarquer d'autant plus aisément qu'il y avoit un pied de neige sur la terre. Ces découvreurs bien contens ne manquérent pas à suivre les traces, & après avoir marché toure la nuit, ils abordérent à un petit Hameau de six Cabanes, dont chaque pouvoit con-tenir dix hommes. Ils révinrent en toute diligence faire part de cette bonne nouvelle à leurs gens. Alors tout le parti fit halte: ils se barbouillérent le visage, cérémonie d'une merveilleuse influence pour vaincre ; ils mettent leurs armes en état & ils tiennent chapitre sur la manière dont on doit s'y prendre pour réissir dans cette glo-rieuse expédition. Le résultat du Conseil fut qu'on empêcheroit les Iroquois de fortir de leurs Cabanes, & que pour cela chaque porte seroit gardée par un Huren, qui la massuë à la main, assommeroit ceux qui

tractified ordina barre and G &

148 VOIAGES DU

voudroient sortir; que cependant le refte du parti feroit un feu continuel. Ce projet fut exécuté fort heureusement. On cribloit à coups de fusil ces Cabanes, qui ne sont que d'écorce; ces misérables Iroquois en étoient tuez ou blessez, & s'ils tâchoient de se sauver, ils trouvoient à la porte une qurt infaillible. Le carnage fut grand; qua-fante-huit Iroquois restérent sur la place, il n'en restoit plus que seize dont quatorze furent saits prisonniers avec quatre semmes: les deux autres s'enfuirent, mais n'aiant pas eu le tems de faire aueune provision, pas même de s'habiller, leur fort étoit plus triste que celui des morts; on ne doute point qu'ils n'aient été déchirez des bêtes, ou qu'il n'aient péri de misere dans les bois. Nos Hurors ne perdirent que trois hommes. Vous ne doutez pas que ces vainqueurs ne sussent bien siers de ce noble exploit: sur leurs principes de barbarie, ils s'imaginoient avoir fait la plus belle proiief-se du monde; mais comme ils craignoient que quelque parti Iroquois plus fort que le leur ne vint gâter leur victoire, ils se hâterent de revenir à nôtre Fort.

Parmi ces quatorze esclaves ou prisonniers, (car ce sont termes Synonimes chez des Sauvages) que nos Hurons avoient sait, il s'en trouva trois qui étoient du nombre de ces mille Iroquois qui nous firent tant courir de peur au grand portage de Niagara,

BARON DE LAHONTAN. 1407 Je leur demandai des nouvelles du Païs, & ils m'aprirent que huit cens hommes de leur Nation bloquoient le Fort de Niagara, &cque cette troupe avoit dessein de venir en fuite me bloquer aussi. Cela ne me sit point du tout de plaisir. Ce n'est pas que je craignisse d'être attaqué; les Sauvages ne sont pullement dangereux de ce côté-là. Une guerre ouverte n'est point leur fait, encore moins un Siège; ils ne seroient pas gens à s'opiniâtrer devant une Contrescarpe, non pas même à saper une palissade: ainsi j'étois sort en repos sur la conservation de mon poste. Mais je craignois d'être affamé; naturellement je n'aime pas le jeûne, & la bonne chére & moi sommes d'une fort grande intelligence. J'avois donc peur que ces Iroquois n'empêchassent nos chasseurs de sortir, auquel cas il eut falu se réduire à la petite portion, encore n'eût-elle duré que trop peu. Toute la précaution que je pûs prendre dans une conjoncture si fâcheuse fut d'engager mes hôtes les Hurons à se joindre avec nos chasseurs; ils ie firent d'assez bonne grace pendant les quinze jours qu'ils restérent au Fort, & par ce moienlà je fis une petite provision de vivres boucanées. Après cela comme le danger apro-choit, il falloit se ténir sur ses gardes. La chasse finit & nous nous renfermames dans l'intérieur de nôtre foible Citadelle. Ce-

G 3

150 VOIAGES DU

pendant je voiois avec chagrin nos vivres diminuër, j'apréhendois que la nécessité ne nous forçât à déloger de nôtre poste. Après avoir bien rêvé aux moiens d'éviter ce malheur, je ne trouvai point d'autre ex-pédient que celui de hasarder un voiage à Missilimakinas, pour acheter des bleds chez les Hurons & les Outaouas? Je résolus de ne me raporter de cette affaire qu'à moi même; & je quitai mon poste quoique bloqué pour aller saire le mêtier du Marchand. Une telle conduite seroit censurée dans voveau l'on n'y regarde pas de si près, & la voix de l'Héroisme y est beaucoup plus large. Je donnai donc mes ordres, & pour mon embarquement, & pour la garde du Fort, que je consia à quelques soldats qui se consoloient de nôtre départ par le plaisir de pouvoir vivre un peu plus au large. Les préparatifs de nôtre voiage se firent sans obstacle, c'est qu'aparemment Messieurs les troquois n'avoient pas jugé à propos de nous bloquer du côté de l'eau; quoiqu'il en soit, nous entrâmes paisiblement dans nos canots le premier d'Avril, & à la faveur d'un petit vent de Sud-Est, nous traversames, mais lentement la Baye de Saguinan. C'est un petit Golse qui a six lieuës de large. Vers le milieu sont deux petites Isles où l'on peut se mettre à l'abri lorsque le vent tre ancien monde, mais dans nôtre noul'on peut se mettre à l'abri lorsque le vent

BARON DE LAHONTAN. ISI fe met de mauvaise humeur. Toute la Côte que je vis dans ce trajet est entremêlée de rochers & de batures, entre lesquelles il y en a une qui n'a guére moins que six heures de traverse. De cette premiere nagation à l'endroit nommé l'Anse du Tonnerre on compte trente lieuës. On les fait assez agréablement, la Côte étant saine, les terres basses, principalement le long de la Riviere aux sables que l'on trouve à moitié chemin. Depuis l'Anse du Tonnerre jusqu'à l'embouchure du Eac des Ilinois, il nous restoit encore trente lieuës de navigation & elle nous sembla beaucoup plus longue que la précédente mous dansions violemment. au soufle d'un vent d'Est-Sud-Est, & les vagues nous ménacérent plus d'une fois de nous livrer aux poissons. Arrivé pourtant à l'embouchure du Lac des Ilinois, nous y joignîmes une bonne compagnie; c'étoient outre le parti des Hurons qui avoit détruit le Hameau de fix Cabanes Iroquoifes, quatre ou cinq cens Outaouas qui avoient chasse le Castor pendant l'Hiver, qui retournoient à leurs Villages par la Riviere du Saguinan. La grande quantité de glaces dont le Lac étoit tout couvert nous empêcha tous d'avancer; on sit une station de quatre jours; mais ensin l'eau étant dégagée on rémit à la voile, & nôtre nombreuse Flote traversa le Lac fort heureusement. Le 18. d'Avril

6 4

nous arrivâmes à Missimakinac. La pre-mière chose que les Hurons de nôtre troupe firent, ce fut de tenir Conseil sur la destination de leurs quatorze prisonniers Iroquois. Ils en partagérent douze entr'eux; ils firent present de deux autres, du treiziéme à Monsieur de Juchereau, Commandant du lieu, & du dernier aux Outaonas. Qui vous donneroit à déviner, Monsseur, qui de ces deux esclaves avoit eu le meilleur sort, vous gageriez cent contre un que ce fut celui de Mr. de Juchereau. En effet, le bon fens dicte qu'un Officier François & Chrétien, doit être plus humain que des Sauvages. Vous vous trompez fort, néanmoins. Mr. de fuchereau n'eur pas plûtôt reçû son Iroquois qu'il sé donna le joli divertissement de le faire fusiller, au lieu que les Outaouas accordérent la vie au leur. Il est vrai que ces derniers ne firent pas cette bonne œuvre par un principe de générofité; c'étoit plûtôt par la raifon d'une fine & secrete politique; car afin que vous le sçachiez, les Sauvages entendent très-bien leurs intérêts, & quand un jour, je vous les aurai fait connoître à. fond, vous tomberez d'accord qu'il y a chez eux moins de la bête, & beaucoup plus

de l'homme qu'on ne s'imagine.

A mon arrivée en ce Païs-ci j'apris une nouvelle qui donna bien de l'exercice à las patience que vous me connoissez. On me dir

BARON DE LAHONTAN. 153 que la récolte aiant été fort mauvaise l'Automne dernière, le bled d'Inde étoit rare, & que difficilement je pourrois aller jusqu'à la moitié de ma provision. Cela me jettoit dans un grand embarras. Néanmoins à force de chercher, j'ai découvert que le mal n'étoit pas si grand, & j'espére que les deux Villages me fourniront ma charge; ou peu s'en faudra. En attendant, voulez-vous sçawoir ce que c'est que Missilimakinac? C'est un Poste situé au quarante-cinquieme degré trente minutes de latitude. Quant à la longitude, attendez si vous plast que Messieurs nos Mathématiciens en aient découverts le chemin; vous sçavez leurs vains efforts pour nous donner des régles fixes là-dessus; je vous ai marqué dans ma seconde lettre que je croiois la chose impossible, & je-la mets en parallele avec la pierre Philosophale, ou la transmutation des métaux. Le Fort de Missilimakinac-est situé à demi lieuë de l'embouchure du Lac des Ilinois. Vous sçaurez ce-que-c'est que ce Lac quand-je vous enverrai mes descriptions générales de ce continent. Il y a ici deux Villa-ges; l'un oft de Huron, & l'autre d'Outaouas. Comme ces deux peuples sont amis, leurs habitations ne sont séparées que par une simple pallissade. Il semble néanmoins que ces Sauvages veullent se brouiller. Les Outaouas ont entrepris depuis peu de construi154 VOLAGES DU

re un Fort sur un côteau qui n'est qu'à mille ou douze cens pas d'ici. Si vous souhaitez en sçavoir la raison, c'est que quatre-Outaouas aiant assassiné depuis peu un Saguinan, un Huron nommé Sanduonires, toute la Nation craint que l'autre Nation ne médite quelque dessein de vengeance, & les. Outaouas se précautionnent par un rétranchement contre toute surprise de la part des. Murons. A côté du Village de ceux-ci, & dans un enclos de pallissades, les Révérends. Peres Jesuites ont plantéelà un Tabernacle; c'est une figure d'Eglise attenante à une espéce de Convent. Cette résidence est comme le centre, ou pour parler monachalement, comme le Chef-d Ordre de l'Empire Loroliste en ces Pais-ci, & tous les autres domiciles que ces rusez, & grands Clercs ont établi parmi les différentes Nations Sauvages ressortissent à ce Sanctuaire de Mi filimakinac. Ces bons Apôtres s'intriguent fort ici pour faire des conversions; mais je vous affure, Monsieur, que leur controverse est fort stérile : ce sont des ames roides & inflexibles que ces Sanvages, il n'y a pas. moien de leur faire entendre raison fur l'article du mystère. Ainsi presque toutes les conquêtes que les Jésuites sont au Christianisme, ce sont des ensans qui reçoivent le Baptême sans connoissance, ou des vieillards décrepits, & des moribonds qui ne

BARON DE L'AHONTAN. 175 trouvent point d'inconvenient à mourir baptisez. Au reste, les coureurs de bois ont ici un établissement qui n'est pas grand cho-sé en soi, mais qui est fort considérable par raport au commerce : c'est l'abord de toutes les Marchandises que l'on trafique chez les Sauvages du Sud & de l'Oüest, & cet entrepos est un passage inévitable pour aller chez les Minois, Oumamis, à la Baye des Puants, & vers la Riviere de Mississi. C'est à l'habitation des coureurs de bois d'ici; qu'on assemble toutes les Pelleteries qui viennent de ces divers endroits, & il faut que ces Marchandises y restent avant qu'on les transporte à la Colonie. Cet entrepos est placé sort avantageusement en ce qu'il est hors de la portée des Iroquois. Cette Nation ne peut aborder ici ni par eau ni par terre. Leurs minces & chétis canots sedu Lac des Ilinois, qui a deux lieues de lar-ge, & la navigation du Lac des Hirons est aussi trop forte pour des voitures si fragiles. Nous ne craignons pas non plus que les requeis nous viennent visiter par terre; ils créveroient des fatigue en chemin par la quantité des Marais, d'Etans, de Rivieres, cwils auroient à franchir, & d'ailleurs il leur faudroit toûjours traverser le détroit. Revenons à l'Ise de Missilimakinae, la pêche du poisson blane y est très-abondante; vous ne

66

196 VOIAGES DU

fauriez croire la quantité prodigieuse qu'on en prend à mi-Conal de la Terre Ferme. La nature a fait en cela fort sagement pour les Outabuas & pour les Hurons. Sans un tel fecours ses peuples jeûneroient au pain & à l'eau. Leur unique ressource seroit d'aller à vingt lieuës chasser les Orignaux & les Cerfs. Or vous m'avourez que ce seroit paier biens cher un morceau de venaison. Cette pêchese fait également au filet & à l'ameçon, onla fait en hiver comme en été, avec cette diférence qu'en hiver on ouvre la glace, & l'on y fait des trous en forme de ligne pour y passer les rêts avec des perches. Ils se servent d'une sorte de ligne extraordinaire; il? y a au bout une alêne attachée à du fil d'archal; on jette cet instrument au fond du Lac-& l'on en retire quelquesois des Truites grosses comme la cuisse. Le poisson des autres Lacs n'aproche point pour la bonté du poisson de ce canal; on prétend même qu'ilsurpasse celui de toutes les Riviéres. Maisil est singulier en un point, c'est que toute sauce le gâte, aussi le mange-t'on tel qu'il estau sortir du feu, roti ou bouilli. S'il en étois de même de tous les autres mets, les rafineurs de geule perdroient les deux tiers sur-le plaisir de la bonne chére, mais peut être aussin'y auroit-il pas tant de morts précoces. Il faur encore que je vous divertisse d'une particularité bien curieuse touchant les cou-

BARON DE LAHONTAN. 157 rans de ce Canal. Premierement il y a de ces courans si forts qu'ils entraînent les filets deux & trois lieuës. Mais ce n'est paslà le plus remarquable; c'est bien plûtôt l'oposition sormelle & surprenante qui se trouve dans ces courans: il y a certaines dispositions de tems où le même porte trois jours à l'Est, deux à l'Ouest, un au Sud, quatre au Nord, quelquefois plus & quelquefois moins. La chose va bien plus loin; car le même jour, & dans un calme ces courans portent de tous côtez, & tournent à peu près comme des Giroüetes qui d'une heure à l'autre changent de situation. Voilà de quoi fournir aux conjectures de nos Philosophes. Ce Phenomene mériteroit bien, ce me semble que , Messieurs les Coperniciens inventaffent tout exprès quelque nouvelle: complication dans le mouvement de la Terre. Ce qui me reste à vous dire des agrémens de ce séjour, c'est que la campagne, y est belle & propre à l'Argriculture : aussi nos Sauvages ne la laissent ils pas tomber en friche. Us ont grand foiu d'y semer du bled d'Inde, des poix, des séves, des citrouilles, & des mélons. Ne jugez pas de ces derniers par nos mélons d'Europe ; il y a une trèsgrande diférence, & je vous en ferai un jour tomber d'accord. Les Hurons & les Outaouas vendent beaucoup de bled d'Inde, mais ils le mettent quelquefois à si haut prix, sur tout

178 VOILAGES DU

lorsque la chasse des Castors a été malheureuse, qu'ils se dédommagent abondamment en ce tems-là de la valeur excessive à laquelle nous-leur taxons nos Narchandises.

Le Sieur Cavalier, qu'aparemment bienvous connoissez; arriva ici le sixieme de Maiaccompagné de son néveu, du R. P. Anasrase Recolet, d'un Priote, d'un Sauvage, & de quelques François, jugez si l'on n'au-roit pass dit qu'une compagnie si bigarée fortoit de l'Arche de Noé. Ces François sont du nombre de ceux qui sous la conduite de Mr. de la Salle, ont couru à la déconvette du Missifipi. As les en croire ce Découvreur est bien vivant, & c'est par son ordre qu'ils vont s'embarquer à Quebec pour porter ses dépêches à la Cour; mais on prende cela pour un panneau, & les méfians soupconnent que Mr. de la Salle est mort, puis qu'il ne paroît point. Ne trouvez-pas mauvais Monsieur, que je ne vous dise rien de leur grand voiage; ce seroit rentrer dans une cariére plus longue que celle dont je vais sortir; & puis que je ne doute pas qu'on n'en donne des rélations publiques; tout ce que je vous aprendrai en passant, c'est que ces chercheurs de fortune ont fait par terre, à ce qu'ils disent, un pelerinage de huit cens lieues.

N'est-il pas tems d'en venir à l'Amen? Finissons, donc. se resterai ici jusqu'à ce que

BARONDE LAHONTAN. 119 j'aie cinquante sacs de bled d'Inde de cinquante livres chacun. Après cette emplete: je menerai mon Détachement seul au Forte de Sainte Marie: La je tâcherai de négociera une jonction des Sauteurs avec une poignée d'Outaouas, pour venir marauder avec moi , en tout bien en tout honneur s'entend, sur les terres des Iroquois. Il se forme outre cela contre ces derniers une escouade de cent Hurons. C'est le nommé Adario le grand Coq du Village, & que les François ont honoré du Sobriquet de Rat, qui doit commander ce parti, mais nous n'irons passe le même chemin. Trève de plume avec vous jusqu'à mon retour de cette course encore faut-il suposer qu'alors il se présentera quelque occasion. Peut être les bons Peres Jesuites, eux qui ne cherchent qu'à faire plaisir au Genre-humain, auront-ilsbien la bonté de m'envoier vos Lettres avec celles de Mr. de Denomille, à mon Hermitage du Fort St. foseph. J'aurai - là tout le tems de m'ennuier & de soûpirer après vos cheres nouvelles. Oependant voici une Lettre pour Monsieur de Seignelai; je suis bien aise que vous la lissez, & si vous la trouvez dans les formes, obligez moi de la faire tenir. Je suis parfaitement.

Monsieur, vôtre, &c.

#### Lettre à Mr. de Seignelai.

# Monseigneur,

te suis fils d'un Gentilhomme, qui à dépensé trois cens mille écus pour grossir les Eaux des deux Gaves Bearnois; Il a eu le bonheur de réuffir dans cet Ouvrage, en faifant entrer quantité de ruisseaux dans ces deux Rivieres : Le courant de l'Adour en a été tellement renforcé que grossissant la Barre de Bayonne, un Vaisseau de sinquante Canons y peut entrer avec plus de facilité, que ne faisoit auparavant une Fregate de dix. Ce fut en vertu de ce grand & heureux travail, que le Roi, pour récompenser mon pere, lui accorda, comme aussi à ses descendans à perpétuité, certains Droits & profits, le tout montant à la valeur de trois mille livres par an, ce qui se vérifie par le commencement d'un Arrêt donné au Confeil d Etat , le neuviéme jour de fanvier 1658. signé, Bosfuet, & collatione, &c. La feconde utilité que le Roi & la Province retirent des travaux de mon pere, confifte en la descente des Mâts & des Vergues des Pirenées que nul autre que lui n'auroient jamais entrepris; & qui auroit infailliblement échoué, si par ses soins & par des sommes immenses il n'eut doublement groffi les Eaux da Gave d'Oleron. Aprés

BARON DE LAHONTAN. 161 fa mort ces Droits & profits qu'il obtint avec tant de justice pour lui , ses Hoirs , & aiant Caufe à perpétuité, cessérent aussi-tôt ; & pour comble de difgrace, je perdis encore ses Charges de Conseiller Honoraire du Parlement de Pau & de Réformateur du Domaine des Eaux & Forêts de Bearn dont je devois légitimement hériter. Ces pertes sont suivies aujourd'hui d'une Saise que des Créanciers mal-fondez, ont fait de la Baronie de Lahontan, d'une autre Terre contigue & d'une somme de cent mille livres dont la Maison de Ville de Bayonne m'est redevable. Ces gens de mauvaise foi ne m'intentent des Procés, que parce que je suis au bout du mende, qu'ils sont riches, qu'ils ont du crédit & de la protection au Parlement de Paris, où ils esperent en mon absence venir à bout de leurs injustes prétentions. J'avois obtenu la liberté de repasser en France l'année derniere pour y mettre ordre, mais Mr de Denonville me donna un détachement, & m'envoia surces Lacs, d'où je suplie trés humblement Vôtre Grandeur de vouloir bien m'accorder un Congé pour l'année prochaine. & de m'honorer en même vems de sa protedion. fe suis avec bren du respect,

Monseigneur, vôtre, &c.

A: Missilimakinac, ce 27. Mai 1688.

#### LETTRE XV.

pescription du Saut Sainte Marie. L'Auteur y engage les Sauteurs à se joindre à lur, pour aller conjointement avec les Outaouas en parti contre les Iroquois. Son départ, les avantures de son voiage, & son resour à Missilimakinac.

### Monsieur,

N'avez-vous point eu peur que je ne restats chez les Iroquois? Ce sont en effet de mauvais hôtes, & tous ceux qui les vont voir n'ont pas le bonheur d'en revenir. Me voici pourtant de retour à Missilmakinas. Vous voulez bien que je me délaffe avec vous de ma course, c'est ce que je vais faire en vous rendant compte de mon voisge. Vous pouvez vous souvenir que je quitai le Fort S. Toleph par une force majeure ; ainli je commencerai ma narration par mon départ d'ici. Nous nous embarquâmes le deuxiéme de Juin pour le Saut Sainte Marie, & nous y arrivames sans infortune ni malencontre:Pour le Saut Sainte Marie vous devez vous figurer une Cascade plûtôt qu'un Cataracte: il est long de deux lieuës, & cen'est propre-

Michipicoton PAC SUPERIEUR pau Saudeurs † Icsuites 46 ais de Chasse des amis des François anc. Huron outaouas Occident mkapous Maskouteins Ovatinons R. des Oumanne Oyabach Ш 297







BARON DE LAHONTAN. 163 ment qu'une décharge du Lac Supérieur. Les Outchipoues ou Sauteurs, ont une habitation au bas de cette chûte d'eau, & les Jésuites ont aussi une maison assez près delà. Cet endroit est un grand passage; les coureurs de bois qui trafiquent avec les Nations du Nord y abordent en grand nombre pendant l'Eté. Le lieu de soi-même n'est pas néanmoins fort attirant. Il ne tiendroit pas à la nature du Terroir qu'on n'y mourut de faim : c'est un fond paresseux, & qui ne voudroit pas se donner la peine de faire germer un pauvre grain de bled d'Inde. On attribuë cette stérilité aux brouillards continuels qui s'élévent du Las Supérieur, & qui aparemment empêchent toutes les bonnes intentions du Soleil. Aussi ne sîmes nous pas long léjour dans une si méchante auberge. J'emploiai la Réthorique là plus énergique qu'il me fut possible pour persuader à quarante jeunes Guerriers de se joindre à nous, & à ces Outaquas, dont je vous parlai dans ma derniere, & je.n'eus pas plûtôt fait cette acquisition que je me hâtai très-fort de partir. C'est ce que je fis le treiziéme du même mois de Juin. Ma recrue de Sauteurs s'embarqua, huit. hommes dans chaque canot, & le mien vogant à la tête comme l'Amiral, nôtre Escadre étoit compofée de fix fragiles bâtimens.

Le troisième jour de nôtre Navigation nous arrivames à l'Isle du Déteur ; c'étoit

164 VOIAGES DU

là que mon détachement & mes Outaouas m'attendoient. Ces derniers reçûrent les Sauteurs avec toute la courtoise Sauvage. On fêta le premier jour le festin de Guerre, la Danse, la Musique, mais la Musique plûtôt hurlante que cadencée, tout en sût, & ces deux Nations observérent exactement la coûtume pour se témoigner leur joie réciproque. Le lendemain se sit l'embarquement général, & dès le même jour on sortit du Port. Après avoir tra-versé plusieurs Isles peu considérables, nous en trouvâmes le quatriéme jour une fa-meuse nommée l'Isle de Manitoualin; elle a vingt - cinq lieuës de long fur fept ou huit de large. Les Outaouas du Talon, apellez Outontagans, habitoient autrefois cette Isle; mais les Iroquois, vrais ennemis du genre humain, peuple exterminateur, & qui a ruiné tant de Nations, contraignirent par leurs progrès ces malheureux Outoaouas d'a-bandonner leur demeure, & de se retirer ici. Nous navigâmes tout un jour à côté de cette Isle, & après en avoir passé plusseurs autres à la faveur des calmes, nous nous trouvâmes enfin à la Côte Orientale du Lac. Avant que d'être là il fallut ef-fuier des traverses longues. Il y en eut une entrautres de six lieuës; pour celle là nos canoteurs qui ne sont pas accoûtumez à tant de fatigue n'en pouvoient plus, &

BARON DE LAHONTAN. 165 ils pestoient en gens de probité contre la longueur du trajet. Il est vrai que les Sau-vages de nôtre troupe s'oposérent sorte-ment au dessein de hasarder cette traverse, ils ne pouvoient se resoudre à mettre un si grand espace d'eau entre eux & la terre, & ils opinoient tous à faire plûtôt un détour de cinquante lieuës. Mais je parai adroitement le coup. Leur étalant une Science que je n'ai point, je leur parlai des tempêtes & des vents pluiôt en Nécromancien qu'en Astrolugue. Mon galimatias les étourdit ; ils crurent que je ne me risquois que sur une certitude de l'avenir; cette persuasion dissipa toutes leurs fraieurs, & ils n'eurent plus aucune répugnance à se risquer aussi. Ne doutez pas que la confor-mité du succès avec mon présage n'ait donné à ces bonnes gens une haute idée de mon savoir. Pourquoi ces Peuples seroient-ils plus éclairez que ceux de vôtre Europe, où un peu de hardiesse & de bon heur fait tout le mérite des Astrologues, des Magiciens, & des Charlagans. Nous eumes donc une continuation de calme, de beau tems jusques au vingt-cinq, que nous entrâmes dans la Riviere de Theonontate. Dès le lendemain il s'éleva un vent d'Ouest Sud-Ouest, qui nous sit saire - là une pause de cinq jours. On auroit pris patience s'il n'y avoit eu que le vent contraire; mais pour surcroit de VOIAGESDU

malheur la pluie qui tomboit copieusement nous rendoit la chasse impossible, & ce n'étoit pas une Petite mortification pour des voiageurs affamez. J'eus donc tout le loisir pendant cette station de m'instruire avec nos Sauvages de ce que c'est que ce Païslà. Ils m'aprirent que les Hurons en étoient autrefois les possesseurs & les habitans. C'est ce qu'on me sit remarquer par le nom de Theonontateronons qu'ils portent encore, & qui signifie en leur langue Habirans de Theomontaté. Lorsque cette bonne Nation ne pensoit qu'à vivre paisiblement chez soi, ces destructeurs d'inquois sui tombérent sur les bras : cette guerre fut longue & langlante, mais les Agresseurs aiant eu presque tou-jours le dessus, les Hurons se trouvérent réduits à un si petit nombre, que pour éviter d'être tuez ou pris comme leurs Com-patriotes, ils réfolurent d'aller planter le Tabernacle autre part. Le vingt-neuf on se remit en route, & le premier de Juillet on mit pied à terre au Fort S. foseph , ce qui sit grand plaisir aux Soldats que j'y avois laissez. On se reposa le jour suivant, ou plûtôt il sut emploié à décharger le bled d'Inde. Pour ne point perdre de tems on fe rembarqua dès le lendemain, & nous simes toute la diligence possible, afin de ne pas arriver trop tard au Païs des Inquois. Il sembloit que le Ciel savorisat nôtre imBARON DE L'AHONTAN. 167 du monde; en quartorzejours nous-defcendîmes le Détroit, nous rangcâmes la Côte Méridionale du Lac Errie, & nous arrivâmes les dix-sept à la Riviere de Condé. Il faudroit donc m'aprendre plus précisément, direz-vous, la longueur de cette Navigation , & m'en déterminer les lieuës , j'en conviens, mais je ne les sai point; je m'imagine que ce n'est pas-là le seul peché d'omission que vous remarquez dans mes lettres. Quand à la Riviere de Condé je vous en feraila description quand je vous écrirai, séparément des Lacs du Canada. Ce fût donc en cet endroit que je terminai nôtre Navigation. Si tôt qu'on fût à terre, nos Sauvages s'armérent de haches, & firent un grand massacre d'arbres. Donnans sans pitié sur les cadavres, & les mettant en morceaux, ils en firent des pieux, & de ces pieux ils en construisirent une Redoute. Cette foible Forteresse étoit destinée à deux usages pour mettre à couvert le bagage & les canots; & pour servir de retraite & de Place d'armes, en cas qu'on fût poursuivi. Je pris fort bien possession du Fort avec mon détachement, & je me reposai sur nos Sauwages de la fatigue & du danger de l'expédition.

Le virgt, ils prirent congé de nous & partirent pour chercher fortune. Ce Ba-

taillon marchoit legérement, & la pélan-teur des fardeaux ne l'empêchoit point d'avancer. Chaque Sauvage avoit pour toute charge une legére couverture, un arc avec des fléche, ou un susil avec plomb & poudre, & dix livres de farine de bled d'Inde dre, & dix livres de farine de bled d'Inde dans un petit sac. N'étoient-ce pas là des Soldats de la Providence? N'aiant pas jugé à propos de s'engager dans les bois, ils allérent le long du Fleuve. Leur but étoit d'attraper quelques Goyogoans, qui ne manquent guére à venir pêcher des Eturgeons pendant cette Saison-là. Vous saurez, par parenthése, que ce Poisson n'est pas si gros ici qu'en France, & qu'il ne passe point la longueur de six pieds; on en prend en Eté, parce que durant la chaleur il sort des Lacs pour remonter dans les Rivieres. N'allez pour remonter dans les! Rivieres. N'allez pourtant pas vous imaginer, Monsieur, que nos braves se bornassent à la capture de quelques pêcheurs; ils avoient un dessein bien plus relevé, c'étoit de pousser jusqu'au premier Village des Goyogoans, & d'y faire un coup de leur métier, c'est-à-dire une conquête à la dérobée, car leur courage s'entend parfaitement à cela, & il n'y a point de voleur de grand chemin qui les surpasse. Comme nos Sauvages n'étoient pas témé-raires, ils ne prirent une si belle résolution qu'en suposant les chemins libres, mais ils ne furent pas à la peine d'exécuter leur pro-

BARON DE LAHONTAN. 160 jet. Au troisième jour de marche les découvreurs aperçurent une troupe d'Iroquois laquelle ils reconnûrent, aparemment avec les yeux très-grossissants-de la peur, être de trois cens hommes. Les pis de l'affaire pour nos coureurs, c'est qu'ils furent aussi découverts, du moins en assurent-il le gros du parti qu'ils vinrent réjoindre à toutes jambes, & auquel ils déclarent, pouvant à peine parler, tant ils étoient échauffez, & hors d'haleine, qu'ils étoient tous perdus. A cette terrible nouvelle, le corps d'armée est saisi de fraieur, & renvoiant le Conseil de guerre à un tems plus propre, elle s'en-fuit de toute sa force vers la Rédoute. Lorsque je m'attendois à rien moins qu'à une pareille aubade, j'entendis ce cri de la sentinelle au Fort, aux armes, aux armes, nos gens sont désaits & poursuivis. Je sors, & je sus fort étonné de voir accourir nos Sauvages sans qu'il parût personne à leurs trousses. Entrez dans la Rédoute, ils surent bien, fuivant leur coûtume Philosophique, une bonne demi-heure à rapeller leurs esprits, & à reprendre haleine, jugez si nature patissoit chez moi, je pétillois d'impatience. Enfin le Chef se trouvant assez recueilli rompit le silence, & me rendit compte de ce qui s'étoit passée. Je crus d'abord que les Découvreurs s'étoient trompez tout au mains touchant le nombre des les seus les souchant le nombre des les seus les souchant le nombre des les seus les souchant le nombre des les seus les se moins touchant le nombre des Irogovis, & Tome I.

VOIAGES DU

que la crainte leur avoit fait compter des ombres pour des corps. Ce qui fortifioit ma conjecture, c'est que les Outaquas sont en réputation de n'avoir pas l'ame batante, & d'être plus prêts à montrer les talons que le visage. Mais je faisois injustice aux coureurs, car l'ennemi parût le lendemain à la vûë de la Redoute, & nous ne le jugeames pas moins fort qu'ils nous l'avoient fait. Ils en avoient même dit trop peu. Un Chaoaunon qui s'étant heureusement échapé des mains des Iroquois, qui l'avoient fait prisonnier, vint se réfugier dans la Redoute, nous assura que ces barbares étoient environ quatre cens, & que de plus ils attendoient au premier jour un renfort de soixante des leurs, qui revenoient du Pais des Qumamis, où ils étoient allez depuis quelques mois. Nous aprîmes austi par ce même esclave, & je ne puis vous dire d'où il sçavoit cette nouvelle, que le Gouverneur de la Nouvelle York avoit envoié quelques Anglois, dont le Sieur Aria étoit le principal, à Monsieur de Denonville, pour le détourner de faire la Paix avec les cinq Nations.

Cependant on tint Conseil de guerre dans la Redoute, & j'eus l'honneur d'y présider comme Capitaine Général de la Confédération. J'oubliois à vous dire, que les Iroquois avoient disparu, car vous jugez bien, Mon-

BARON DE LAHONTAN. 171 Reur, que s'ils se sussent aprochez de nous, il eut fallu penser à bien autre chose qu'à délibérer. Nôtre Séance fut donc paisible, mais les sentimens furent partagez. Nos Sauvages étoient d'avis que nous attendissions un vent en poupe, & leur raison étoit assez spécieuse. Voici comment ils prenoient la chose. "Puisqu'iln'y a pas moien de rien 66 faire ici, disoient-ils, allons au bout du ce Lac; nous y trouverons infailliblement ces ce soixante Iroquois qui retournent de chez se les Oumamis, & comme nous sommes se beaucoup plus forts qu'eux, nous n'aurons « que la peine de les tuër, ou de les ame- 66 ner? mais un tems de calme n'est pas pro-ce pre pour exécuter ce dessein. On peut 66 être surpris par un vent contraire, en ce 66 cas-là on feroit obligé de gagner terre, & « si les Iroqueis surviennent, ne serons-nous " pas tous égorgez ? "Il n'y eut pas un Sauvage qui n'aplaudît à ce raisonnement, & mes soldats même le goûtoient fort. Je n'eus pourtant pas grand peine à la renverser. Je leur dis qu'ils devoient scavoir mieux que moi, que la saison étant si avancée, les calmes ne devoient pas finir si-tôt, & qu'il y avoit à gagner cent contre un pour leur continuation. Qu'un tel tems étoit fort propre à la rame, & qu'en faisant bonne diligence on étoit sûr de se sauver ; qu'au contraire le retardement étoit un parti fort dangereux; H 2

172 VOIAGES DU

que l'ennemi siant une fois pénétré nôtre dessein, ne manqueroit pas, ou de nous attaquer au tems de nôtre embarquement, ou de nous poursuivre dans des canots qu'il aura eu le loisir de construire tout exprès; que n'y aiant presque aucun lieu d'espérer un vent savorable, on devoit se rembarquer au plûtôt; qu'au pis aller on navigeroit la nuit, & qu'on se cacheroit le jour à l'abrides pointes de terre & de rochers, que par cette manœuvre on dépaiseroit les Iroquois qui ne pourroient déviner si nous aurions pris au Sud ou au Nord du Lac. Cet avis ne fut pas tout-à-fait de leur goût; le péril les te-noit bien avant au cœur, & la crainte démontoit tous mes argumens dans leur efprit. Ils acquiescérent néanmoins, soit par déférence pour moi, soit qu'ils conçûssent à la fin que ma proposition étoit moins hazardeuse que la leur. On se hâte donc de gommer les canots, & nous nous embarquâmes la nuit du vingt-quatre au vingtcinq. Nous sortimes du Port sans aucune opolition; & comme il ne s'agissoit pas de anoins que de la vie vous pensez bien que nous ne ménagions point nos bras. On rama conte la première nuit d'une vîtesse prodigicules le matin nous promettant un fort Leau jour, on résolut de pousser la naviga-tion jusqu'au soir, ce qui fut exécuté sans prendre aucun relâche. Oh l'excellente

BARON DE LAHONTAN. 1-73 hourriture que la peur! elle donne courage & force; elle suplée à tous les besoins de la vie, & alors on ne s'aperçoit point qu'on est homme, si non par ce seul endroit qu'on craint de ne l'être plus. A l'entrée de la seconde nuit, & craignant d'ailleurs de succomber sous le travail, on mouilla l'ancre, & nous nous reposâmes trois ou quatre heures dans nos canots. Vous croiez peut-être que je badine quand je vous parle d'ancres? point du tout; chaque canots en a une petite de bois, & elle s'ensonce assez bien pour l'arrêter. Après cette première station l'on remit à la rame, & depuis on suivit sort exactement la régle que j'avois proposé, sçavoir de naviger la nuit, & de se cacher le jour.

Le vingt-huit fut un jour de grande avanture. Nôtre legére Flote ancroit à l'abridune petite Isle, nous dormions du meilleur apéti du monde, & quelques-un de nos Sauvages étoient même descendus dans cette Isle pour se reposer plus commodément. Les trois soldats qui faisoient le quart (vous n'ignorez pas je croi, qu'en stile de Marine saire le quart, c'est saire sentinelle,) ces trois soldats, dis-je, aiant découvert deux canots qui venoient à nous, donnérent l'alarme. A ce bruit chacun sut bien-tôt éveillé, les Sauvages qui étoient dans l'Isle se rejettent dans leurs canots, & en moins de quelques minutes nous nous trouvâmes tous

174. V 0 1 A G E 3 D U allertes. Nôtre première vûë fut d'avances vers les deux canots pour distinguer s'ils étoient amis ou ennemis. C'est ce que nous ne pouvions discerner de la pointe ou nous. étions. Il y avoit une demi-lieue de distance, & d'ailleurs le Soleil donnoit à plomb sur le Lac, dont la surface étoit, à cause du calme, unie comme une vraie glace. Cependant nous passames quelques momens à contempler ces canots suspects, & quand nous sûmes bien certains qu'il n'y en avoit que deux, nous conclûmes que c'étoient infailliblement des Iroquois, & nous ne doutâmes point que chaque canot ne contint au moins vingt guerriers. Sur cela nous changeames de batterie, & nous primes d'autres mesures. Les sauteurs descendirent à terre, & marchant tout doucement à l'entrée du bois, ils voioient aprocher l'ennemi sans en être aperçûs. Quant aux Outaouas, & à nous autres François, le Chef des sau-teurs nous conseilla de nous découvrir dès que les deux canots seroient à la portée du mousquet de la pointe de l'Isse. Car ajoûtoit-il, sevous les laissez venir plus près, ils perdront l'espérance de pouvoir se sauver à terre, & alors ne consultant plus que leur génie, naturellement brave, intrépide, & ne sçachant ce que c'est que de demander quartier, ils se battront en desesperez, ils le feront plûtôt tuër, hacher en piéces, ils

BARON DE LAHONTAN. 178
fe noieront plûtôt que de se laisser prendre;
Or il est impossible qu'un combat si opiniâtre ne vous coûte bien du monde; joint que
le succès en est fort douteux. Ce Capitaine parloit en homme de tête, & la suite sit voir qu'il avoit raison. Nous ne nous fûmes pas plûtôt montré aux Irequeis, qu'ils tournérent à force de rame vers la terre, Nous les laissames débarquer tranquille-ment, & ils dûrent s'imaginer en voiant no tre lenteur que nous n'avions pas grande envie de courir après eux. Pour plus gran-de sûreté néanmoins, & pour être plus dis-posez à la suite, ils résolurent de se débarasser de leurs prisonniers. Nous distinguions fort bien, quoi qu'un peu éloignez, que ces ames inhumaines & féroces se préparoiens à massacrer ces pauvres gens, &-cela nous strhâter nôtre débarquement, mais ces innocens auroient péri misérablement, s'ils n'avoient pas eu d'autres libérateurs. Lorsque ces bourreaux d'Iròquois avoient déja le bras levé pour fraper, ils se virent entourez par nos fauteurs: qui par leurs cris & par leurs hurlemens firent pour ainsi parler, tomber les couteaux. Cette avanture imprévûë, jet-ta les barbares dans la dernière consternation, & si dans ce moment les sauteurs eussent fait main basse, on auroit égorgé tous ces Iroquois comme des moutons. Mais on vouloit les avoir vifs. A la seule som-HA

mation qu'on leur fit de se rendre, ils reprirent leurs esprits, & la captivité leur pa-roissant plus affreuse que la mort, ils se battirent à toute outrance, en gens qui n'ont point d'autre ressource que le desespoir. Una salus victis nullam sperare salutem. Nous n'eûfalus victis nullam sperare salutem. Nous n'eûmes aucune part au péril ni à la gloire de
cette chaude action; elle se passa pendant
nôtre débarquement. Cependant la victoire des sauteurs sut complète: il est vrai
qu'il leur en coûta quatre hommes, mais
en récompense ils tuërent trois Iroquois,
ils en blessérent cinq aux jambes, ils sirent quatorze prisonniers, ensin pas un ennemi ne leur échapa. Jugez, Monsieur, dans
quels transports de joie devoient être les
Sauvages, que ces barbares trainoient avec
eux dans l'esclavage, il y avoit dix-huit Oumamis, mais qui suroient été encore bien
plus contens s'ils n'avoient pas été tous blesplus contens s'ils n'avoient pas été tous bleffez. Sept femmes grosses qui recouvroient aussi par-là leur liberté recevoient un contentement moins partagé. Ces délivrez-nous aprirent que le reste du même parti Iroquois retournoit par terre à son Village, & qu'il côtoioit le Lac: ils ajoûtérent qu'il avoit trente-quatre prisonniers tant hommes que femmes, & qu'il ne devoit pas être loin. Les Outaouas, conformement à leur humeur pacifique, & à leur génie, non battant de peur d'être battu, vouloient s'en tenir où

BARON DE LAHONTAN. 177 l'on en étoit, & n'avoient point du tout d'envie qu'on troublat le passage des Pélérins Iroquois. Ils alléguoient pour raison le gros parti de quatre cens hommes qu'on avoit découvert à la Riviere de Condé: cette troupe, disoient les timides Outaouas, ne manquera pas de venir à la rencontre de ses compatriotes, & vous verrez qu'elle nous tombera sur les bras. Les sauteurs étoiene d'un avis bien oposé. Ils vouloient qu'on risquât tout pour délivrer les pauvres escla-ves, & pour enlever ce peloton d'Iroquois. Ils dirent aux Outaouas, il vous est libre de vous retirer, mais nous nous garderons bien de suivre vôtre exemple, nous sommes ré-solus d'aller à l'ennemi, & de vaincre ou de périr. Je fus charmé de la belle & brave disposition de ces gens-là, & je ne manquais pas de m'en servir pour inspirer du courage aux Outaouas. Je leur representai que c'étoit aux sauteurs à ne vouloir point hasarder un second combat, puisqu'ils avoient acquis assez de gloire dans le premier, qu'ils auroient raison de prétendre que nous nous exposassions à notre tour; qu'au lieu de ce-la néanmoins, ils s'offroient de bonne gra-ce à essuier sculs ce nouveau danger; que nous ne pouvions resuser de nous joindre à eux sans commettre une lâcheté infigne, & sans nous rendre méprisables à tous les honnaites gens; qu'au reste, il y avoit moien de

H s

178 VOIAGES DU faciliter la chose, & de la faire moins périlleufe; qu'il ne falloit pour cela que chercher au plûtôt quelque pointe ou quelque langue de terre; que nous pourrions conftruire-là un Réduit de palissades pour enfermer nos canots, nos prisonniers, & nôtre bagage, & même pour nous y retirer en cas de malheur. Je les ébranlai un peu par cette réthorique, mais je ne les persuadai point. Ils avoient vû quatre fauteurs par terre, & ce vilain spectacle leur glacoit le cœur. Ils consultérent entr'eux ce qu'ils feroient, & après une longue délibération la crainte de la honte l'emporta sur le desir de conserver sa vie & ses membres; devenus braves comme autant de Sosies, ils prirent en enrageant la résolution d'être de la partie. Dès-lors, & de peur d'un dédit nous ne perdîmes point de tems. En sept ou huit heures notre Forteresse fut sur pied, jugez par-là de son importance; ensuite nous 4 envoiames de tous côtez à la découverte, & chacun se prépara pour marcher au premier avis.

Le quatriéme d'Août sur les dix heures du matin deux découvreurs arrivérent : ils raportérent qu'après avoir fait trois lieuës, ils avoient enfin aperçû l'ennemi, & qu'ils étoient accourus de toutes leurs forces pour venir-en dire la nouvelle. Hâtons-nous s'écrioient-ils, ils viennent justement de nô-

BARON DE LAHONTAN. 179

tre côté, mais de plus, il y a près d'un petit ruisseau un endroit qui semble avoir été pratiqué tout exprès pour leur dresser une embuscade. Sur cela je sus prié de garder le Fortin avec mes soldats, ce que j'acceptai sans faire trop de résistance. Tous nos Siuvages courûrent vers le ruisseau, & s'emparérent du poste avantageux. Les Outaouas sur tout s'y cachérent avec un grand plaisir, se promettant bien de tuër sort & serme à coup sûr, & sans crainte de répresailles: mais ce surent eux qui gâtérent tout; car aiant fait leur décharge comme des gens saisse par la peur, c'est-à-dire trop tôt, & de trop loin, ils ne sirent qu'avertir les troquois du danger qu'ils couroient, & ceux-ci prositant de l'avertissement; s'enfoncérent dans les bois, & se fauvérent à la course. Je vous laisse à penser si les vaillants sauteurs étoient fort en colere: ils poursuivirent les troquois si vivement qu'ils poursuivirent les Iroquois si vivement qu'ils en atteignirent dix ou douze dont ils nous aportérent les têtes. L'ennemi pour mieux fuir laissa ses prisonniers, & comme leur désivrance étoit le principal but de l'attaque, cela nous confola de l'évasion des l'roquois. Assez contens donc de nôtre expédition & ravis d'avoir tiré ces pauvres esclaves des mains de leurs tigres de Maîtres, il fut question de nous rembarquer au plus vîte. Les Outnouns principalement

H 6

180 VOLAGES DU

y travaillerent de tout leur cœur, ils s'ima-ginoient à chaque instant se voir tailler en piéces par les quatre cens Iroquois qui au-roient en effet vangé cruellement la mort toute récente de leurs Compatriotes. Aussi mîmes nous à la rame avec une promptitude incroïable, & nous fîmes une manœuvre si diligente que nous entrâmes le treize dans le détroit du Lac Huron. L'on commença pour lors à respirer. Vous n'avez pas oublié, Monsieur, qu'en remontant ce détroit on trouve plusieurs Isles fort agréa-bles; on en choisit une pour y-descendre, & l'on si reposa huit jours. Nôtre bonne mere la Nature nous traita splendidement pendant tout ce tems-là, & même des chevreuils dont ces Isles sont toutes couvertes, & nous n'avions la peine que de tuer, & que d'aprêter. Il se trouvoit en-core là de plusieurs autre espéces d'animaux, & nous sîmes boucaner des viandes autant que nos canots en pouvoient porter. Q sant à Messieurs les Cocs d'Indes on étoit obligé de leur saire bonne & courte justice, & de les manger sur le champ, car la chaleur les corrompoit. A propos de chaleur il y avoit-là copieusement de quoi se rassrachir, des fruits d'un suc exquis, & dans une parsaite maturité. Ce qui me sit le plus de plaisir dans ce Paradis terrestre, c'est que nos blessez y reçûrent beaucoup de soula-

guerissoient à vûë d'œil. Le vingt quatre au matin on leva l'ancre, & des le soir du même jour nous arrivâ-mes au Fort Saint Joseph. J'y trouvai ma garnison bien autrement forte que je ne l'avois laissée. Elle étoit groffie d'un bataillon de quatre-vingt oumamis dont le Commandant se nommoit Michitonka, ces Sauvages revenoient de Niagara, & n'avoient point voulu passer par le Fort sans me voir, ce qui les avoit obligez d'attendre mon retour. Si je sus surpris de trouver une aussi grosse compagnie dans ma places-ces Sauvages ne surent pas moins étonnez de revoir avec nous de compatriotes qu'ils croïoeet peut être déja dans l'Estomac des Iroquois. Une rencontre si peu attendue leur causa des transports de joie inexprimables. Ils donnerent tout du meilleur encens à nos Sauteurs, & comme c'étoit la pure Nature qui parloit, ceux ci me sem-bloient bien mieux louez que ne le sont nos Heros avec tout le rafinement du Parnasse. Ces Sauvages étalerent ce jour-là toute leux

182 VOIAGES DU

Rethorique : c'étoient plus de Harangues, e'étoient plus de Chansons; enfin je ne sai où ils prenoient tout ce qu'ils disoient, & je vous souhaitois-là Monsieur, pour avoir vôtre part d'une huée si plaisante. Après ces grands épanchemens j'eus la curiofité de savoir par qu'elle avanture ces Oumamis se trouvoient au Fort S. Joseph. Michitonka le Commandant du Parti me donna satisfaction là dessus. Il me dit que ses gens & lui aiant formé le desseiu d'aller faire une expédition chez les Tsonontouans ils avoient passé par le Fort de Niagara qui se trouvoit à peu près sur leur route; qu'étant arrivez à ce Fort ils avoient été fort surpris de le trouver presque tout dépeuplé par le Scorbut, que le Commandant en étoit mort, & que de toute la Garnison, ils n'étoit resté que douze Soldats avec Mr. de Bergéres leur Officier; que ces Réchapez voulant se rendre au Fort Frontenac, Mr. de Bergéres, avoit prié Michitonka de lui donner quelques jeunes Oumamis pour lui servir d'escorte; ce qui aiant été accordé, Mr. de Bergéres s'embarqua avec sa troupe, & Michitonka s'en alla par terre au Païs des Onnontagues où il rejoignit ses Oumamis; qu'il avoit apris par eux que le scorbut n'avoit pas moins... fait de ravage durant l'Hiver à Frontenas qu'à Ningara, & que ces contretems engageoient Mr. de Denonville à penser serieusement à

BARON DE LAHONTAN 183 conclure la Paix avec les Iroquois. Le Chef des Oumamis ajoûtoit, qu'aiant poussé luimême jusqu'au Fort de Frontenac, le Commandant de cette Place l'avoit fortement exhorté de ne point mettre d'obstacle à cet : accommodement par une nouvelle entreprise; & de s'en retourner plutôt, avec tout son monde en son Païs. One s'étant rendu à ces instances, & aiant rebroussé chemin, il étoit malheureusement tombé dans un parti de trois cens Onnontagues qui l'attaquérent, & contre lesquels ne pouvant se battre qu'en retraite à cause de leur supériorité, ils lui avoient tué quatre hommes. Ces nouvelles que j'avois si peu prévûës me causerent de l'embaras. J'étois incertain du parti que je devois prendre dans une conjoncture affez difficile. Comme je me trouvois alors avec trois Nations Alliées, je crus devoir les consulter. On tint donc une assife générale, & l'on y examina le pour & le contre de la circonsance du tems où je me trouvois. Après une longue & meure délibération, l'on en vint aux avis, & la Cour Sauvage rendit cet arrêt. Quand vous me soup-connerez de ne l'avoir pas copié mot-à-mot, vous ne me serez pas grande injus-tice "Comme ainsi soit qu'il nous est apa-ru que Monsieur le Marquis de Denonvil-se le Gouverneur Général de la Colonie, se est dans une bonne volonté de se récon-

784 VOIAGES DU , cilier avec les Iroquois , & d'aquerir au , Roi son Maître, ces honnêtes gens pour bons amis. Comme d'ailleurs il est visi-, ble & notoire que le scorbut aiant ma-, lignement renversé le Fort de Niagara, , le Fort de Saint fosephen'est plus d'aucu-, ne utilité, nous jugeons à propos que , le Sieur Baron de Lahontan quitte aussi. , son poste, & que lui & ses Soldats paretent incessamment avec nous. Ce Con-, seil nous paroît d'aurant mieux fondé. , que cet Officier n'aiant des vivres & des provisions tout au plus que pour deux mois, il seroit toujours contraint d'a-, bandonner le Fort Saint Foseph au bous ,, de ce terme, ce qu'il ne pourroit faire. , en ce tems-là sans essuier une penible & très-dangereuse Navigation. " Cette Sentence m'étoit trop avantagense pour n'y pas aquiescer. Mes soldats s'y soumirent aussi de bon cœur ; ils craignent une abstinence encore plus rude que la précéden-

Nôtre pauvre Fort fut donc condamné à être brûlé sur pied, c'est ce qui sut exécuté le vingt sept, & le respect dû au grand. Saint foseph ne nous empêcha point de réduire son habitation en cendres. Incontinent après ce sacrifice nous nous embar-

quâmes, & rangeant toûjours la côte Mé-

te, & vous n'ignorez pas que le jeûne & le Gen d'arme sont étrangement brouïllez.

BARON DE LAHONTAN. 18, ridionale du Lac, nous arrivâmes ici le dixiéme de Septembre. Peu de jours après nôtre débarquement, les Oumamis prirent congé de nous pour retourner par terre chez eux, & ils se chargérent humainement de tous ceux de leurs blessez qui se trouvoient tant soit peu en état de marcher. J'ai rencontré ici à mon arrivée un Officier de nouvelle date; Il se nomme Mr. de la Durantay, le Général l'a établi rar une commission délivrée en bonne forme, Commandant des coureurs de bois qui trafiquent dans l'étenduë des Lacs, & autres Païs Méridionaux du Canada. Pour n oi, ma grande inquiétude, est de savoir comment je passerai cet hiver. Il est vrai que j'ai mon ordre pour retourner à la Colonie, mais cela ne se peut avant le Printems prochain. La navigation va devenir effrajante, il faudroit franchir en canot je re sai combien de Sauts, de Cascades, & de Cataractes, de plus il y a des endrois où l'on est obligé de faire de longs & rudes portages; enfin je serois le boureau de mes Soldats si je les exposois à tant de fatigue & de danger. Ce seroit une témérité punissable d'entreprendre un tel voiage, & les François & les Sauvages en conviennent (galement. Aussi Mr. de Denonville ne m'ordonne t-il de partir qu'en cas que la saison & l'occasion le permettent, & il me fait

186 Voi AGES DU l'honneur de s'en raporter là dessus à ma prudence. Ce qu'il y a de consolant, c'est que Monsieur le Gouverneur a eu soin de nous, & qu'il m'a envoié en marchandises de quoi ne pas mourir de faim cet hiver. Je renvoie donc mon départ jusqu'à celui des François & des Sauvages qui doivent des. cendre, & qui m'ont promis de prendre un de mes Soldats dans chaque canot. N'allez pourtant pas vous imaginer, Monsieur, que j'attende ici le retour de la belle faison. Vous me connoissez incapable d'un si long repos. Je suis résolu d'avancer au midi de ce continent, & j'ai débauché quatre ou cinq bons chasseurs Outaouas pour m'accompa-gner dans ce voiage. Il s'est passé ici une histoire digne de vôtre curiosité. Ce parti de Hurons dont je vous ai parlé, aiant fait present d'un esclave Iroquois à Mr. de fuchereau pour lors Commandant des Coureurs de bois, cet Officier le fit fusilier tout d'abord. Le rusé manœuvre avoit son but dans cette cruelle exécution, il n'y a que moi qui le sache, parce que je suis le meilleur de ses amis. Je ne vous dévoilerai point ici ce mistère, une lettre n'est pas assez sûre; mais si j'ai le plaisir de vous voir l'année prochaine vous saurez tout. Cependant nôtre homme a sagement sait pour son prosit de ne m'aprendre le mal que lorsqu'il n'y avoit plus de remede, car il n'y a amitié qui

BARON DE LAHONTAN. 187 fienne, j'en aurois donné avis à Monsieur de Denonville.

Vous m'aprenez que le Roi a nommé l'Abbé de s. Valiers son Aumônier, à l'Evêché de Quebec, & qu'il a été sacré dans l'Eglise de s. sutpice. Cette nouvelle me réjouiroit, s'il étoit moins rigide que Mr. de Laval dont il vient occuper la place; mais quelle aparence y a-t-il que ce nouvel Evêque soit traitable; s'il est vrai qu'il ait resussé d'autre bons Evêchez, il faut qu'il soit aussi scrupuleux que le Moine Draconce à qui s. Athanase reprocha de n'avoir pas accepté celui qu'on lui presentoit. Or s'il est tel, on ne s'accommodera guéres de sa rigidité, car on est déja fort las des excommunications de son Prédécesseur.

Je suis, Monsieur votre, &c.

A Missilimakinac, ce 18. Septembre 1688.

## LETTRE XVI.

Départ de l'Auteur de Missilimakinac. Defcription de la Baie des Puants, & de ses Villages. Ample description des Castors, suivie du voiage remarquable de la Riviere Longue, avec la Carte des Pais découverts, & autres. Retour de l'Auteur à Missilimakinac.

## Monsieur,

Je suis revenu de ma course, Dieu merci, & vous connoissez suffisamment ma main pour être pleinement convaincu, que je suis encore au nombre des vivans. J'ai vû cette Riviere nommée Longue qui fe décharge dans le Fleuve de Miffispi. J'aurois bien fouhaité pouvoir suivre le cours de cette Riviere jusqu'à son origine, mais il s'y rencontroit trop d'obstacles, & il a fallu que la raison l'ait emporté en cela sur le plaisir. Mais c'est déja rester trop long-tems sur le général. En matiere de voiage , vous aimez les détails & les journaux, hé bien j'ai de quoi vous contenter. Le vingt - quatre du mois de Septembre dernier je m'acheminai avec mes Soldats & mes cinq Chaf-







BARON DE LAHONTAN. 18 feurs. Ces derniers étoient comme jevous l'écrivois dans ma derniere, de bons & braves Outaouas qui m'ont rendu tous les fervices que je m'en étois promis. Nos canots étoient neufs & chargez de provisions, & de marchandises propres à trafiquer avec les Sauvages Méridionaux. Nous avions le vent à souhait; il étoit Nord, & conséquemment en poupe; aussi sîmes nous quarante lieuës en trois jours. Ce fut pour entrer dans la Baie des Pouteoatamis qui est à cette distance de Missimakinac. Plusieurs Isles forment, & même ferment en quelque maniere l'entrée de cette Baie, elle a dix lieuës de large, & vingt-cinq de prosondeur.

Le vingt-neuf nous entrâmes dans une petite Riviere assez prosonde : elle se décharge dans un certain endroit où l'eau du Lac monte trois pieds à pic en douze heures, & décend tout autant. J'eus le tems de me bien confirmer dans la certitude de ma remarque, car je séjournai-là trois ou quatre jours. Cette Riviere est berdée de Villages habitez par les Sakis, les Pouteouacamis, & quelques Malominis. A des noms si bisarres ne prendriez vous point ces gens-là pour des Bourgeois du Roiaume de Lucifer. mais non, car les Jésuites ont aussi là un Convent, & vous savez que ces Réverands appartiennent sort aux Rois de la

TOO VOILGES DU

Terre, & qu'ils sont beaucoup de ce Monde-ci. Ces Sauvages font un grand com-merce de Pelleteries & de bled d'Inde; ils ne peuvent être mieux situez pour ce trafic; car comme c'est le passage le plus court, & le plus commode pour le Fleuve de Missisipi, les coureus abordent-là en grand nombre , & enlevent les marchandises. D'aitleurs le terroir y est admirable, & d'un si bon raport qu'avec fort peu de culture il produit du Froment d'Europe, des Pois, des Féves, & quantité de fruits que l'on ne connoît point en France Au reste, vous allez voir que ces Villageois ne sont pas moins bons que leurs terres. Quand nous fûmes débarquez, & lorsqu'à peine je commençois à me reposer dans ma cabane je fus honoré d'une magnifique députation. C'étoient les guerriers des Sakis qui venoient au nom de toute la Nation me saluer, & me souhaiter la bien venuë. Cette cérémonie ne se passa pas en belles harangues, ni en complimens étudiez; les Sauvages aiment trop le solide pour user de ces viandes creuses, & ils sont trop les Partisans déclarez de la sincérité pour se plaire à mentir avec éloquence & avec art Sans paier en monnoie de Singe, ils s'expriment par des gambades, & au lieu de périodes arondies, quarrées, ou tout ce qu'il vous plaira, ils mettent tout leur corps en

BARON DE LOHONTAN. 191. action & vous régalent de mouvemens non cadencez. Apparemment qu'ils ont choisi ce genre de salutation comme celui qui témoigne plus naturellement l'épanchement du cœur. Quoiqu'il en soit, ces Guerriers m'honorérent de deux fortes de danses, celle du Calumet & celle du Capitaine. La premiere est un signe de Paix & d'amitié, l'autre marque l'estime & la considération, les deux autres Nations m'envoiérent successivement la même Ambassade; on y observa tout le même cérémonial; ainfi vous conceverez aifément, Monsieur, que l'étois rebuté de bal, à tout moment je m'imaginois avoir ces desagréables danseurs à mes trousses, & je me com parais à ces gens vifs qui souffrent mort & passion lorsqu'ils sont obligez d'entendre jusques à Amen l'ennuieufe & assommante harangue d'un pédant. Mes réponses furent courtes, décisives & ne me satiguérent pas tant le corps. Je répondis de la bourle à ces complimens de jambe. Il m'en couta quelques brasses de tabac de Bresil, ce qui est un parfum excellent pour ces Sauvages, & certains cordons de rassade, ou conterie de Venise dont ils brodent leurs Capots. Je croiois les danses finies, & je me trouvois heureux d'en être quite à fi bon marché, mais je me mécomptois trèsfort. Le lendemain des trois Députations,

des le matin, les Savis me firent inviter à un repas. J'acceptai l'offre par complaisance & par curiosité. Je sis porter de la vaisselle au Village, vous saurez que c'est la coûtume, & que ces bonnes gens ne poussent point leur hospitalité jusqu'à l'ustensil: sur le midi je me rendis à la sale des banquets, c'est à-dire, en stile Sauvage, dans une Cabane où le dénûment & la simplicité brilloient beaucoup. On débuta par se dire des honnêtetez de part & d'autre, après-quoi je me figurois bonnement qu'il ne s'agissoit plus que d'une fonction de machoires. Où étois-je ? Pour m'éguiser l'appetit il me falut s'il vous plaît essuier un Opéra de deux heures. Chaque Guerrier chanta; dansa, poussa des cris d'une joie enragée, dit des quolibets un peu moins polis que ceux de nos Halles, en un motremplit fort exac. tement toutes les dissonances de leur impertinente musique. Je ne desespere pas de vous la décrire un jour plus amplement, attendez que je sois un peu plus desoccupé. Après la fin de la mé odie les Esclaves firent la Scéne que je souhaitois, ils apor-térent à manger. Nous étions tous dans la posture des Orientaux, ce quine m'accommodit pas beaucoup, & chacun avoit sa portion devant soi, à peu près comme des Moines dans leurs Résectoires.

On me servit le premier, & vous allez

BARON DE LAHONTAN. 193 voir par le nombre de mets si l'on ne me croioit pas très-bien partagé d'eftomac. Outre un copieux bouillon compolé du suc de plusieurs sortes de viandes, je pouvois apaiser la fureur de ma faim sur trois plats: le premier c'étoient deux poissons blancs dans leur naturel, & sans-autre affaisonnement que d'avoir été cuits à l'eau, le second portoit une langue de Chévreiil entourée de cotelétes, le tout bouilh, deux Gelinotes de bois, un pied d'Ours de derrière, & une queuë de Castor garmsoient un seul plat de rôti. J'aurois cedé tout au moins deux de mes plats pour une bouteille de bon vin, mais cette ame du repas manquoit. En recompense ils me firent boire d'un firop d'érable batu avec de l'eau : je trouvai cette liqueur délicieuse; ils m'ont apris comment ils faisoient ce sirop, peut être vous l'écrirai-je un jour. Le festin dura autant que la danse, deux heures. Mais la Fête ne sinissoit pas avec la table. Il falloit recommencer de plus belle à chanter, & ce fâcheux redoublement de musique devoit durer jusqu'à la nuit. Le pis de l'affaire, c'est que j'étois obligé de chanter comme les autres. Je vous avoue Monfieur, que je ne me sentis point assez de patience pour soûtenir une si rude corvée. Heureusement il y avoit reméde Il m'étoit libre de m'adesser à l'un de ces chefs de la Nation qui

Tome I.

194 VOIAGES DU

composoient la troupe Festinante, & de le prier de vouloir bien tenir ma place sous prétexte que j'avois des affaires. Cela se pratique parmi les Sauvages aux jours de cérémonie, il emploient alors un second sans que l'assemblée s'en formalise. Je ne manquai donc pas à user du privilége. Un pere de samille consentit à faire ma partie, & à la bonne odeur d'un morceau de tabac que je lui mis à la main, il accepta le parti de la meilleure grace du monde, & moi de me tirer au plus vîte de cette cohuë. Il me restoit encore assez pâtir; car je ne pus me dispenser de donner les deux jours suivans aux deux autres Nations, & ce sût chez l'une & chez l'autre toute la même fraisie.

Je ne vis rien dans ces Villages qui soir digne de vous à l'exception d'une particularité. C'étoient des Castors aussi domessiques & aussi familiers que des chiens: ils vivoient sur leur bonne soi tantôt sur l'eau de la riviere, tantôt dans la Cabane, allant & venant de l'une à l'autre sans se perdre, & même sans s'égarer. Comme cela m'étoit nouveau, je voulus aprosondir la chose, & je demandai aux Sauvages si le Castor pouvoit vivre absolument hors de l'eau; ils étoient surpris que j'en doutasse; le Castor peut vivre sur terre tout comme le chien, répondirent-ils; nous en avons l'expérience

BARON DE LAHONTAN. 10% & nous avons vû de ces bêtes ne point fortir de la Cabane pendant une année, fi ce n'étoit pour courir dans le Village. Je ne pus voir cela sans me chagriner contre nos Casuistes. Pourquoi ces mesureurs de peché nous deffendent-ils de manger aux jours maigres des Oyes, des Canards, & des Sarcelles! Ces Oiseaux pour vivre sur terre n'en sont pas moins amphibies & les naturalistes les mettent dans ce genre-là. Il y avoit déja long-tems que quelques Amériquains m'avoient soûtenu la même affirmative touchant les Castors, mais je crus qu'ilt n'étoient pas bien instruits, ou qu'ils vouloient m'en donner à garder. Peut-être aussi entendoient-ils les Castors nommez Terriens qui sont d'une autre espéce que ceux que je vis dans ces Villages. Ces Caftors Terriens ne font nullement amphibies. c'est ce que personne ne révoque en doute, ils se domicilient sous terre à la manière des Rénards ou des Lapins, & il n'y a que la soif qui les mêne à la Riviere. Nos Sauvages ont une plaisante imagination tou-chant ces Terriens. Ils disent que ce sont des lâches, des indolens, des paresseux qui ne voulant rien faire sont chassez des Cabanes par les Caftors de la bonne espéce. Si vous me demandez ce que c'est que la Caba-ne des Castors, je vous dirai par provision, que c'est une demeure très-artistement con196 VOLAGES DU

ftruite par eux-mêmes & laquelle est quelquefois assez spacieuse pour contenir jusqu'à quatre-vingt de ces industrieux animaux; une autrefois vous en aurez d'avantage làdessus. Pour revenir aux Terriens, les Sauvages mettent entre ces Castors bâtards, & ceux de la bonne race, à peu près la même difference que celle que nous mettons entre les Guespes & les Abeilles. Les Castors laborieux ne peuvent souffrir les fainéants Terriens, & ils s'acharnent sur eux avec tant d'opiniâtreté que ceux-ci sont contraints d'abandonner la partie, & de s'éloigner entierement des Etangs, & des Lacs, de la même maniére, & pour la même raison que les Guespes sont chassées des ruches. Quand à la figure, ces deux sortes de Castors sone sournez de même. Il est vrai que les Terriens ont le poil plus court, & comme rongé sur le dos & sur le ventre; mais cela ne vient pas de nature; ces animaux gâtent & corrompent ainsi leur belle peau lousqu'ils entrent dans leurs Palais sous -terrain, ou quand ils en sortent.

Au reste, n'en déplaise aux découvreurs de la nature, aux chercheurs de merveilles & de secrets sur les terres de cette divine ouvriere, il n'est point vrai que les Castors se mutillent, & se fassent eunuques pour échaper à la trop pressante poursuite des chasseurs. Non ces mâles estiment plus leur

BARON DE LAHONDAN. 197 fexe, & font plus de cas que cela de la pro-pagation de leur rare cspéce. Je ne puis même concevoir sur quel fondement on a bâti une si grande chimére. Premierément la matiére qu'il a plû à la secte d'Hipocrate de nommer Castoreum n'est pas rensermée dans ces précieuses & multiplicantes parties; elle est dans un réceptacle, un vehicule ou une manière de poche qui est singuliere à la machine organique de ces animaux & que la nature semble n'avoir formée que pour eux. L'usage que le Castor sait de cette matière, c'est de s'en nettoier & dégager les dents lorsqu'elles sont pleines de la gomme de quelque arbrisseau dans lequel il aura mordu. Mais quand j'accorderois que le Castoreum est dans les testicules, comment cet animal pourroit-il les couper sans se déchirer tous les ners des aînes ausquels ils sont attachez près de l'os pubis (trouvez moi Officier Huron qui parle plus pertinemment d'anatomie) mais en me mettant sur mes louanges j'ai perdu la conséquence que je voulois tirer de ce déchirement de nerfs. N'importe je ne démorderai pas pour cela de mon scientifique raisonnement. C'étoit bien à Elian & à d'autres réveurs de naturalistes comme lui de nous venir parler de la chasse des Castors! Avoient-ils puisé cette connoissance dans les méditations du cabinet ? s'ils avoient eû la gloire de vivre com-

me moi parmi ces amphibies, ils auroient sçû qu'un Castor ne s'embarasse point du tout du chasseur. Vous sçaurez d'abord que cet animal, a la précaution de ne point s'éloigner du bord de l'Etang où sa Cabane est construite; de plus il a toûjours l'orcille au guet, & si-tôt que par le moindre bruit, il soupçonne qu'on lui en veut, il plonge, & nage entre deux eaux jusqu'à ce que n'y aiant plus de danger, il puisse rentrer sûrement chez soi. Si cette raison ne vous semble pas de poids pour les Castors Terriens, je vous renvoie à l'os pubis. Au-tre argument péremptoire. Si le Castor pour arrêter la poursuite de l'ennemi faisoit la sanglante opération qu'on lui attribuë, la nature lui auroit donné en cela un instinct fort imparfait; car quand cet animal n'auroit plus son Castoreum on ne lui feroit pas la chasse avec moins d'ardeur : le Castoreum est le butin le moins important, ou plûtôt ce n'est rien en comparaison de la peau; celle-ci est la proïe dominante & la maîtresse piéce de la bêie; aïnsi ce pauvre Castor pour se sauver de l'avarice du chasseur devroit tout au moins s'écorcher tout vif, & lui jetter sa peau à la tête; encore ne sçais je après cela si cette barbare & insatiable figure nommée homme ne voudroit pas la chair & les os de cet innocent animal. Après. la discution d'un problème si curieux, vous

BARON DE LAHONTAN. 199 plaît-il, Monsieur, que je vous trace ici les dimensions d'un Castor, & que je vous en fasse une peinture Géométrique? Or écoutez & imaginez-vous me voir le compas à la main prendre les proportions de cet animal.

main prendre les proportions de cet animal-Un grand Castor a 26. pouces de lon-gueur de l'occiput à la racine de la queuë; sa circonférence est de trois pieds huit pou-ces; sa tête a sept pouces de longueur, & six de largeur; sa quenë sait bien l'étendue de quatorre pouces; elle en a serva largeur de quatorze pouces; elle en a six de largeur. & au milieu elle est épaisse d'un pouce & deux lignes. Cette queuë est d'une sigure ovale, l'écaille dont elle est couverte sait un Exagone irrégulier, & est une espéce d'Epiderme, c'est-à-dire en stile d'Anatomie, une petite peau qui envelope la grande. La queuë du Castor est nerveuse, & lui est d'un grand secours: il s'en sert pour voiturer lelimon, la terre, le caillou, & tous les autres matéreaux qu'il emploie avec une adref-fe merveilleuse à la construction de ses digues & de scabanes. Il a les oreilles courtes, rondes & enfoncées, en quoi vous remarquerez qu'il est diamétralement opo-sé à la nature de cette certaine vile bête, qui porte sa stupidité dans les oreilles. Les jambes de nôtre Castor ont cinq pouces, ses pattes trois & demi du talon jusqu'aus bout du grand doigt; ses pieds ont six pou-ees & huit lignes de longueur. Si patte est

fait à peu près comme la main d'un hom-me, excepté qu'elle est feuilluë, & que les me, excepté qu'elle est feuilluë, & que les cinq doigts sont joints comme ceux du Canard par une membrane de couleur d'ardoise. Il se sert de cette patte pour manger à la façon des Singes: ses yeux ne sont point proportionnez à la grandeur du corps; ils sont petits, & la taille en est semblable à celle des yeux du rat. Quant à sa gueule c'est un vrai arsenal. Tant la nature a prissoin de le bien armer, chaque de ses machoires est munie de deux maîtresses & meurtrières dents qui ont un grand pouse meurtrieres dents qui ont un grand pouce de longueur, & un quart de pouce de lar-geur. Il ne feçoit nullement bon tomber sous ces dents de désense, ou pour parler doctement, incisives; elles tranchent comme un sabre de damas. Croiriez-vous, Monsieur, qu'avec ces terribles instrumens les Castors viennent à bout de couper des ar-Caftors viennent à bout de couper des arbres gros comme des barriques? Rien n'est pour ant plus vrai, j'ai vû plus de vingt troncs de ces arbres coupez. Vous seriez plus content, j'en suis sûr, si je vous assurois que j'ai vû les Castors, attachez à ce travail, & y réüssir: je vous connois homme à me dire que ces vingt troncs écoient les restes de vingt arbres que les Sauvages avoient abattus pour leurs logemens, ou pour leur chaussage; mais outre qu'on ne ment pas en Canada comme en Europe,

BARON DE LAHONTAN. 201 j'ai reconnu les traces & les impressions des dents incifives, & cela suffit contre vôtre incrédulité. Revenons au Castor. Sa fourure est bisarre. & bien differente d'elle-même; elle est formée de deux sortes de poils oposez. L'un est long, noirâtre, luisant & gros comme du crin; l'autre délié, uni, long de quinze lignes pendant l'Hiver, en un mot, le plus fin duvet qui soit au monde. Il n'est pas nécessaire de vous avertir que c'est cette seconde espéce de poil que I'on cherche avec tant d'empressement, & que ces animaux meneroient une vie plus fure, & plus tranquille s'ils n'étoient vétus que de crin. La peau d'un Castor, de la grandeur que je vous le dépeins, pése en-Viron deux livres: mais comme elles ne sont pas toutes également bonnes, le prix en est différent. La chair en est délicate, la moitié de l'année, j'entens l'Automne & l'Hiver, mais à condition qu'elle sera rôtie, c'est sa vraie cuisson, autrement on ne la mange qu'à demi bonté. Voilà, Monfieur, ce que c'est que le Castor ; il me semble qu'après une description si exacte, & sibien circonstantiée, vous devez connoître à fond set animal, & que vous en pouvez parler en maître; mais n'oubliez pas sur tout que cette espèce des bêres, qu'elle soit amphibie ou terrestre, a le don d'Architecture en parrage. Je ne me lasse point de vous re202 VOTAGES DU

dire que leurs ouvrages sont d'une structure la plus sine; ce sont des chess-d'œuvres de la nature, & l'art avec toute son étude ne sauroit rien produire de plus beau. Je me promets bien de vous envoier un jour le plan & le détail de ces admirables demeures. Pour le présent ce seroit saire la parenthése trop longue, & de rester trop long tems sur un même sujet, il vaut mieux continuer.

mon Journal.

Le quatriéme d'Octobre nous remîmes à la rame; il nous falut refouler quelques petits Courans dans le Rivière des Puants, & le fix nous arrivâmes au pied du Saut du Kakalin. C'étoit un non plus ultra pour nô. tre legere Escadre; nous fûmes contraints de nous mettre à terre ; tout le lendemain fut emploié à faire le portage, & le neuf nous abordâmes au Village des Kikapous : je jugeai à propos de m'arrêter-là le jour suivant; tant pour nous y reposer que pour prendre langue, & dans ce dessein nous plantâmes le piquet auprès du Village. Il est situé très commodement pour la pêche, car il est sur le botd d'un petit Lac où l'on prend quantité de brochets & de goujons. Un parti de cent Iroquois, ou d'une autre Nation ennemie auroient eu bon marché de ce Kikapous, & de leur habitation; car il n'y avoit pas alors plus de quarante Guerriers qui étoient là pour garder la Patrie, tous

BARON DE LAHONTAN. 203 les autres étant partis depuis quelques jours pour la chasse du Castor. L'onzième nous rentrâmes dans nos canots, & après avoir ramé à force de bras pendant toute la grande journée, nous sîmes le soir nôtre entrée dans le petit Lac des Malominis. Nous débarquâmes sur une pointe de terre; nous foupâmes grassement des Canards & des Outardes que nous avions assassiné au même endroit, & nous y passames la nuit dans des Cabanes. Le lendemain de grand matin on fe rembarqua, & en peu d'heures nous fûmes au Village de ces Messieurs les Malomimis. Je n'y restai qu'autant de tems qu'il m'eh falut pour expédier une petite affure; que j'avois avec quelques Sauvages : je leur fis une libéralité de trois braffes de tabac & eux ne voulant pas me le ceder en grandeur d'ame, me remunererent de trois sacs de farine de folle Avoine. Ils ne faisoient pas en cela un grand effort de générosité; cette espéce de grain est chez eux presque aussi commun que l'eau : leur Lac en est tons couvert, ce grain s'élève au dessus de l'eau en touffes, & a la tige extrémement haute; enfin, c'est une des richesses de ces Sanvages, & il en recueille chaque année abondamment.

Le treize on arriva au pied du Fort des ontagamis, & je réfolus de Cabaner-là. Je n'eus pas lieu de m'en repentir, car le peu 204 VOIAGES DU

de Guerriers qui gardoient ce Poste me sirent une réception fort humaine. Après m'avoir régalé à ma porte de la danse du Calumet, cérémonie dont je les aurois difpensez fort volontiers, ils me firent le plaifir solide de nous aporter des Chevreiils & du Poisson : ils s'offirent de me conduire jusqu'au haut de la Rivière, où leurs gens étoient à la chasse des Castors, & moi aiant pris ces Sauvages au mot, ils me tinrent parole dès le lendemain. Je ne vous marque rien de mon entrevûë avec ces chafseurs, il me reste trop de chose à vous dire sans celle là. Le quinze nous nous embarquâmes toûjours accompagnez de ces ... Outagamis qui nous servoient de guides, &. le dix-lept nous sortimes de canot au bord d'un petit Lac. C'étoit dans cet endroit-là que le Chef de la Nation faisoit alors sa résidence, & son Château, ou si vous vaulez, sa Cabane, car ce sont termes sinonimes chez ces sortes de Seigneurs, son Chareau, dis je, fut le premier objet que nous sperçûmes. Ce Commandant nous laissa. tranquillement dresser nos tabernacles, & préparer nos logemens, & si-tôt qu'il nous. vit à couvert il vint à ma Cabane, où il n'omit pas le moindre article de la civilité; Sauvage. Au commencement néanmoins, ce Chef ne me voioit pas tout à fait de bon . oril; mon voiage lui étoit suspect, & ses;

BARON DE LAHONTAN. 2017 honnêtetez; ce qui est rare chez les Sauvages , n'étoient que de l'eau benite de cour. Il s'informa donc de mon dessein, & me demanda de quel côté je prétendois tour-ner: moi qui pénétrai sa pensée, je le tirai d'abord d'inquiétude. "Ne crains pas, lui répondis-je, que je veuille aller vers les " Nadouessigns tes ennemis, bien loin que 6 ce soit là le but de mon voiage, je n'a-" procherai pas cette Nation de cent lieuës. 
Je vais à la Riviere Longue, je suis résoluée de la remonter jusqu'à sa source, & pour te donner une preuve incontestable de ma .. sincérité, c'est que je te prie de m'accor- 60 der six de tes guerriers pour m'accom-" pagner. A cette déclaration mon hom- me prit un air plus ouvert, & la joie s'em- para de ses yeux. Gloire soit au grand cesprit, me dit-il, de ce que tune vas point cesprit. trafiquer chez les Nadouessious; tu ne pourrois leur porter des armes & des hardes sans fortifier nos ennemis, & par consé-co quent sans nous causer préjudice; aussi vois-je bien que tu n'as ni la mine ni l'é-squipage d'un coureir de bois; au contraire il est aisé de remarquer que tu roule dans ton esprit le projet de quelque dé- couverte. Mais ajoûta-t'il, j'ai un conseil te donner; prend garde que ta curiosi- te ne te cause de répentir, croi moi ne conseil de répentir. remonte pas la Riviere Longue trop haut.

,, de peuples, & quoi qu'ils n'entendent pas 37 fort bien la guerre, su pourrois cependant 3, en être accablé. Je conçûs qu'il usoit de periphrase, & de circonlocution pour m'avertir que j'avois à craindre d'êrre surptis la nuit par quelque nombreuse troupe de Sauvages, & l'aiant pressé de m'avouer ingénument si ce n'étoit pas-là son sens, il en tomba d'accord. Inferez, de là, Monsieur, que ce Sauvage étoit d'une honnêteté si cir-conspecte qu'il n'osoit me dire nettement que je pourrois manquer assez de vigilance pour me laisser surprendre. Cependant au lieu de six Guerriers que je sui demandois, il m'en donna dix, & me les choisit parmi ceux qui aiant fréquente les Eokoros, Nation alliée depuis plus de vingt-ans avec les Outagamis, savoient la langue, & connoissoient la Carte de ce Païs-là. Je passerai deux jours fort agréablement sur le bord de ce Lac. Le Commandant me sit bonne chére, & n'épargna rien de tout ce qui pouvoit contribuer à mon divertissement. Entr'autres plais sirs, il me donna celui de la promenade,... mais c'étoit principalement pour me faire voir la disposition d'une chasse de Castors, il me sit remarquer la distance qui doit être entre les Cabanes des chasseurs. J'ai mis ce mistère de chasse sur mes tablettes, & je vous l'expliquerai une autre-fois.

BARON DE LAHONTAN. 207 Après ce petit intervalle de repos je pris-congé de Monsieur le Chef, & pour lui témoigner ma reconnoissance je lui sis des présens magnissques. Vous croiez que je badine? il est aisé de vous convaincre du contraire. Je suis trop bon Econome, & trop homme d'ordre pour n'avoir pas écrit cette libéralité sur mon Régistre, en voicinun sidéle extrait. Le dix-huit du courant de l'année... qu'importe? De mon pur & franc vouloir, de mon cœur bon, loial & non ingrat, j'ai donné en présent & vrai don à son Altesse le Commandant des Ouragamis, actuellemeut chassant le Castor, t. un fusilà tirer & à tuer. 2. deux livres de poudre; 3. quatre livres de balles; 4 douze pierres à fusil, (fi c'étoit fusit tuant ou fusil allumant, il ne m'en souvient point ) & en dernier lieu, une petite hache dont le tranchant étoit assez bien aceré pour couper la tête d'un Nadouessiou. Item, j'ai donné austide ma propre main à chacun des deux fils du dit Seigneur Chef , « un Capot, & une brasse de mon bon tabac de Bresil. Le Pere & les Enfans reçurent tous ces biens comme une groffe fortune, ils ne fe lassoient point d'admirer ma générosité, & après m'avoir souhaité un heureux voiage, il me laissérent pourvoir à mon embarquement. Avant que d'en venir-là, il faut vous dire qu'enrre ces dix Guerriers qu'on m'avoit donné pour me conduire, il s'en

108 VOIACES DU

trouva deux qui parloient fort bien Outaouas, c'est-à-dire Algonkin, car c'est tout le même jargon. Cela me fit beaucoup de plaisir : ce n'est pas que je n'entendise déja l'Outagamis, car ce langage & celui des Outaouas est presque la même chose; mais comme il y a plufieurs mots différens, cela n'auroit pas lails sé de m'embarasser. Au reste, mes quatre fidéles Outaques ; donnérent du grand cœur la main d'affociation au dix guerriers; aparemment que nôtre petit nombre les inquiétoit, cette augmentation d'escorte leut plus infiniment ; il ne pouvoient assez m'en témoigner leur joie, & je croi qu'ils me dirent plus de quatre fois qu'avec un tel renfort nous pouvions aller fans rien craindres jusqu'à la Cabane du Soleil. Cette sallie Gascone me sit rire, & je leur répondis par un autre ridicule, que nous n'aurions pas de. peine à trouver du feu pour la brûler. Voilà ce que j'avois à vous dire avant que de me remettre en route.

Nous partîmes le vingtième vers le midi, & nous débarquâmes le soir du même jour à l'endroit ou nous dévions quitter la Riviere des Puanes. Nous n'avions que trois quarts de lieuë à faire par terre, & cependant nous y emploiames deux jours à cause des embaras, & des difficultez du portage. Au bout de cette course nous trouvames la Riviere des Ouisconsine, & nous y entrames

BARON DE LAHONTAN. 200 dans nos canots le vingt-trois. Cette Riviere est maudite & abandonnée; ses eaux rou-Ient un sale & vilain limon : des deux côtez de son Canal on ne découvre que des Côteaux escarpez, quedes rochers afreux, ou que des marêts steriles; enfin c'est un de ces Pais qui sont comme des Zéros dans le continent ou qui tout au plus ne sont bons qu'à faire admirer la prodigieuse contrariété de la nature. Il m'ennuioit cruellement pendant une Navigation si rebutante pour les yeux; heureusement qu'elle ne fut ni longue ni pénible. A la faveur d'un courant tranquille nous arrivâmes en quatre jours au Pleuve de Missifist dans lequelse décharge cette haissable Riviere, de Omfeansine. Le Fleuve de Missispi, peut avoir en cet endroit-là une demi-lieue de largeur, & quant au reste de son cours je ne saurois vous en donner une idée plus ressemblante qu'en la comparant à la Riviere de Loire. Il gît Nord-Eft, & Sud-Oüeft! elle est bordée de prairies, de bois de haute futaie, & de Sapins. Le vingt-sept nous cabaoâmes dans une des deux Isles qui sont sur ce. Fleuve, car il n'y en a point davantage, à moins que l'obscurité de la nuit ne m'ait empêché de remarquer les autres en descendant cette Riviere. Nous résolumes de séjourner dans cette Isle; par ce que nous nousflations de faire une bonne provision dé-

Chevreuils, mais au grand préjudice de nos bouches nous la trouvâmes tout-à-fait dénuée de ces animaux. Nous nous remîmes donc en canot dès le lendemain, & le septiéme de Novembre, toute nôtre canoterie arriva heureusement à l'entrée de la Riviere Longue. Ce ne fut qu'après avoir refoulé plusieurs courans assez rudes, quoi-qu'en cette saison-là les eaux sussent au plus bas. J'oubliois à vous dire que j'ai fondé le Fleuve de Mississi, par tout où j'ai pû, & que je lui ai trouvé neuf pieds d'eau dans l'endroit le moins profond. Pendant le cours de nôtre navigation jusqu'à la Riviere Longue il ne se passa rien de remarquable sinon le massacre que nous sîmes de deux bœuss. Sauvages qui furent aussi-tôt boucancz pour la provision. Nous pêchâmes aussi d'assez grosses barbuës qui nous servirent de casuel, & qui nous tinrent lieu de viande fraîche.

Le huitiéme, la Flote entra dans l'embouchûre de cette même Riviere Longue, c'est à-dire que nous nous trouvâmes sur une espéce de Lac presque tout couvert de jonc: je dis presque, car il y avoit justement au milieu un petit Canal; nous le suivîmes jusqu'au soir, aiant jetté nos petites ancres nous passâmes la nuit, & dormit qui pût dans le canot. Comme ces joncs me chagrinoient j'éveillai mes guides Outagamis, dès le point du jour, & je leur demandai si cette-impor-

BARON DE LAHONTAN. 211 tune navigation dureroit long tems. Il nous" est impossible de vous éclaireir là dessus, " me répondirent-ils, car nous n'avons jamais fait la même route, aiant toûjours" pris nôtre chemin par terre. Ce qu'il y a de " certain, & dont nous vous répondons, c'est " qu'à vingt lieuës plus haut cette Riviere " n'est bordée que de bois;& que de prairies. " La réponse n'étoit guére satisfaisante, & vingt lieuës de roseaux me paroissoient un long trajet. Mais je fus agréablement trom-pé: car le jour suivant sur les dix heures du matin lorsque je ne pensois qu'à me fortifier dans ma patience; nous aperçumes que la Riviere se resserroit, & que son Canal qui se rétressissoit de plus en plus, étoit bordé de bois de haute futaie: cette découverte si peu espérée nous fit plaisir; on en rama le reste du jour avec plus de courage. & à mesure que nous avancions nous trouvions ces bois entre coupez par, des morceux de prairies. Profitant du terrain l'on Cabana le soir sur une pointe, & l'on s'y aprêta un délicieux soûper de viande boucanée, à la vérité c'étoit faute d'une nourriture plus naturelle, & mieux faisante. Le lendemain ne nous fut guére plus favorable: on descendit dans la premiere Isle qui se trouva sur la route, & comme elle paroiffoit belle & grande, nous ne doutions point qu'elle ne sut habitée: elle étoit deserte né-

anmoins. Les bêtes même l'avoient jugée indigne de leur presence ; si-bien qu'étant entrez dans cette Isle avec l'esperance d'une copieuse chasse, nout fûmes trop heureux d'y manger du poisson qui puoit la bourbe. Le douze nous allames à une Isle éloignée de douze lieuës de celle où nous avions passé la nuit; j'étois surpris d'avoir fait une si bonne journée, à cause du grand calme qui régne dans cette Riviere, laquelle est, je eroi la moins rapide qu'il y ait au monde 3 mais je ne faisois pas réfléxion que nous avions levent en poupe, & que la force du foufle supleoit bien à la lenteur du Courant. Nous eûmes encore la mortification de ne trouver-là ni venaison ni gibier.

Le septième nous sîmes onze lieues, toûjours avec lemême vent, & nous débarquâmes dans une troisième Isle. Comme il étoit encore de bonne heure, on eut le tems de chasser: Nos Sauvages tuérent environ une quarantaine de Faisans, j'en sis bien mon prosit. Le lendemain, nous sûmes obligez d'aller à l'aviron: ce n'étoit pas saute de vent; mais il nous étoit inutile à cause de certains côteaux tous couverts de sapins. Il fallut donc avoir recours à la rame; mais ce travail ne dura guére: dès le milieu du jour nous découvrimes, à nôtre gauche de grandes prairies; nous jugeâmes bien que nous n'étions pas éloi-

BARON DE LAHONTAN. TT gnez de quelque habitatien , & en effet, nous aperçûmes peu après quelques ca-banes; elles n'étoient éloignées de la Riviere que d'un quart de lieuë. Nos Sau-vages témoignérent aussi tôt une grande impatience de voir ce que c'étoit : Je n'a-vois garde de m'y opoler ; mais afin qu'ils fissent ce petit voiage plus sûrement, je leur donnai dix de mes Soldats. Nos gens approchant de l'endroit trouvérent cinquante ou soixante hommes sur le Qui vive ? tenant leurs arcs bandez ils attendoient de pié ferme : mais si-tôt que nos Outagamis se furent fait connoître par leurs cris, ces Cabaniers jettérent bas les armes, & reçûrent nôtre troupe avec toute la cordialné sauvage. Ils étoient étrangers aussi bien que nous; c'étoient des Eokoros qui étoient venus - 12 pour chaffer ; heureusement ils venoient de tuër quelques Cerfs, dont ils firent present à nos gens, & ils voulurent même aider à porter cette proie jusqu'à nos canots. Je leur sis l'accueil que méritoit leur honnêteté : afin qu'ils ne me crussent pas ingrat sje leur sis un present de tabac, de coû-teaux & d'éguilles. Le tabac leur sit grand plaisir, mais ils furent enchantez du reste: que cela est beau, s'écrioient-ils, chaque coûteau & chaque éguille étoit un chef-d'œuvre de la Nature & de l'Artspour ces konnes gens, ils ne pouvoient se lasser

d'admirer ces bagatelles, & j'eus-là dequoi. me persuader que chez les hommes l'opinion fait tout. Quand ces Eokoros se furent lassez d'admirer, ils prirent congé de pous, & ils allérent faire retentir par tout nôtre générosité. Ils nous donnérent apparemment des louanges proportionnées à la haute idée qu'ils avoient du present; car sur le soir du lendemain nous vîmes la Riviere toute bordée de Sauvages : je croi qu'il y en avoit bien deux mille : Ils dansoient tous de bon cœur à nôtre intention, à en juger par la force de leurs gambades, nous étions bien avant dans leur estime & dans leurs bonnes graces; enfin ils ne s'épargnoient pas à lauter ; & ce spectacle nous donnoit autant de plaisir qu'il nous faisoit d'honneur. Nos Outagamis débarquérent pour leur poster la reconnoissance & les remercimens de toute la Flotte, & ils revinrent avec quelques Chefs de Famille qui se mirent dans nos canots, & qui nous accompagnérent jusqu'au premier Village: Nous y arrivâmes à minuit: Les Sauvages qui s'étoient joints à nous me pressérent fort de venir loger dans leur Habitation; mais je les refusai constamment : Les Outagamis & quatre Outaouas acceptérent l'offre : Pour moi, aiant réconnu le Païs, j'allai cabaner à un quart de lieuë, sur une pointe de terre, & près

BARON DE LAHONTAN. 215 d'une petite Riviere : Nous fûmes-là dans un profond repos, car nos gens qui avoient pris le parti d'accepter l'hospitalité des Sauvages, leur avoient fort tecommandé de me pas aprocher la nuit de nôtre Camp. Le lendemain, pendant que mon monde se reposoit des fatigues de la Navigation, je sus voir les principaux du Païs; j'en sus très-bien reçû, moiennaut mon tabac, mes ciseaux, mes coûteaux, & mes aiguilles, car il n'y avoit rien à faire sans cela, & j'avois plus la mine d'un Mercier à balle, ou d'un Savoyard, que d'un Officier. Ces Chefs ne manquérent pas non plus de faire de sublimes réfléxions sur l'excellence de ma mercerie; mais ils donnérent aussi de grandes louanges aux François, disant qu'ils nous connoissoient de réputation, & qu'ils étoient ravis de nous voir en leur Païs. Ils donnérent une marque de cette bonne volonté pour nôtre Nation; car le douze étant rentrez dans nos canots six cens de ces Sauvages marchérent sur le bord de la Riviere pour nous escorter une partie du chemin. Nous laissames un Village à la droite, & après cinq heures de Navigation je sis faire halte auprès d'un autre Village. Ce sut pourtant sans débarquer : je me contentai d'envoier aux Chess quelques presens tirez de mon tresor ordinaire, & j'eus en récompense plus de bled d'Inde & de viande

boucanée que je n'en avois besoin. Nous continuâmes d'aller ainsi d'habitation en habitation: L'on ne s'arrêtoit que pour cabaner la nuit, ou que pour faire des lar-gestes. Nous tînmes cette route jusqu'au dernier Village où je résolus d'arrêter pour prendre langue. Nous sîmes nôtre cam-pement au pied de cette habitation. Celui qui pouvoit passer pour en être le grand Chef étoit un vénérable Vicillard : Il ne nous fit pas grands complimens; mais on remarquoit bien à fes manieres franches & ouvertes que nôtre venue lui faisoit un vrai plaisir; il en donna une preuve plus essicace, c'est qu'il mit en campagne ses plus habiles Chasseurs, & qu'il nous fit fort bonne chere. La plus importante instruction qu'il me donna sût qu'après soixante lie es de route nous trouverions les Essangés: il ajoûta qu'il ne pouvoit me donner d'escorte pour me conduire jusques-là, parce que sa Nation & celle des Essanapés étoient en guerre; que tout ce qu'il pouvoit pour mon service, c'étoit de me livrer six Esclaves qu'on avoit fait sur ces ennemis; qu'en ma considération on leur accordoit la liberté, & que retournant avec nous en leur Païs, ils seroient nos guides; qu'au reste il n'y avoit rien à craindre sur cette route, si ce n'étoit quelques surprises de auit. Mon sage Vieillard m'éclaireit en-

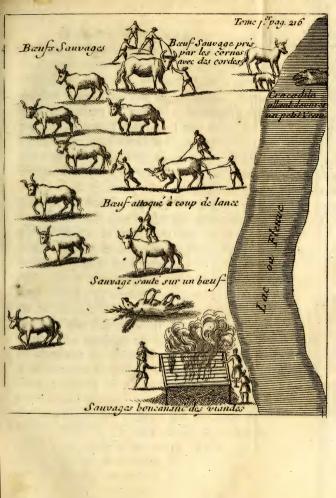



BARON DE LAHONTAN. 217. bon que je fusse averti, & me trouvant suffisamment instruit, je me disposai à me remettre incessamment en chemin. Avant que de quitter ce Village il faut vous faire part de ce que j'y apris. J'eus le tems de causer avec les Chess, & ils convinrent tous pour me dire que leur Nation consistoit en douze Villages, & qu'elle pouvoit mettre vingt mille guerriers en campagne; qu'ils avoient eu des forces beaucoup plus nombreuses, mais que la guerre avoit dépeuplé le Païs, & qu'ils avoient eu trois ennemis tout à la fois sur les bras, sçavoir, les Nadouessis, les Panimoha, & les Essana-pés. Quant à ce que j'ai pû connoître par moi-même, je remarquai que les habitans de ces douze Villages, bien loin d'avoir la sérocité que nôtre prévention attribue aux Sauvages, avoient au contraire beaucoup de douceur & d'humanité. Leurs cabanes sont longues & construites en forme de Dô-me; la figure en est semblable aux caba-nes de nos Sauvages, mais la matière n'est pas la même; les Palais dont je vous parle sont faits de roseaux & de jones entrelassez, & enduits de terre grasse. Ils ne manquent pas de Dieux, les bonnes gens; car ils adorent le Soleil, la Lune, & toutes les Etoiles: Si pour invoquer celles-ci en détail ils donnoient un nom à chaque Tome I. K

Etoile, vous jugez bien que leur Calendrier seroit tout autre chose que le nôtre. Ils vont nuds, tant les hommes que les femmes, & ils ne cachent que les parties destinées à la génération. Ils n'observent pas tout-à-fait cette aimable égalité qui se trouve parmi les autres Sauvages, & ils ont entreux une espèce de subordination. Une manière de muraille enceint leurs habitations; des branches d'arbres, & des fascines riennent lieu de brique ou de pierre, & la terre grasse, de ciment. Le vingt-un dès la pointe du jour nous levâmes l'an-cre: Le vent souffloit en poupe, ce qui m'engagea, pour en mieux profiter, de passer la première Isle que nous rencontrames, & de naviguer jusqu'au soir; nous cabanâmes dans une autre Isle, ou plûtôt dans un desert, tout le fond n'étant que du gravier & que des cailloux. Le lende-main nous eûmes le même vent, & comme mes six Essanapes m'assurérent qu'il n'y avoit sur ce Fleuve ni Rocher, ni Bance de sable, je sis voguer non-seulement tou-re la grande journée, mais aussi toute la nuit. Le vingt-trois au retour de l'aurore nous fûmes contraints de mettre à terre; c'étoit pour gommer un de nos Canots qui faisoit eau. Pendant que les experts s'occupoient à cette réparation nous eûmes le tems de faire cuire & d'aprêter les Che-

BARON DE LAHONTAN. 210 vreüils qu'on m'avoit donnez chez les Eokoros. C'étoit au bord d'un bois que nous
avions débarqué; nos Sauvages ne doutant
point que le lieu ne fût bon à la chasse y entrérent; mais n'aiant trouvé que de pe-tits Osseaux, ils les jugérent indignes de leur courroux, & ils s'en revintent avec la même charge qu'ils avoient en partant. A peine avions-nous remis à la voile que le vent s'abatit tout d'un-coup: il fallut donc recourir à la rame; mais nos gens la manioient fort mal, & n'en pouvant plus de fommeil, à cause qu'ils n'avoient pas dormi la nuit précédente, ils se berçoient plûtôt qu'ils n'avançoient. Cela m'obligea d'arrêter à la premiere Isle que nous trouvâmes, ce sut deux heures après nôtre rembarquement: Cette Isle étoit grosse & fort couverte. Nos Essanapés nous y avoient promis une copieuse récolte de Liévres, & ils ne nous trompérent pas, car en effet nous en prîmes une grande quantité. Ces ombrageux animaux ne pouvoient se choisir un domicile plus propre à les rassurer contre leur timidité naturelle; il n'étoit pas possible de leur donner la chasse, tant ils étoient inabordables à cause de l'épaisseur des broussailles : on fut obligé de mettre le feu en plusieurs endroits par cette ruse nos Liévres prennent chaudement l'allarme, ils abandonnent le gîte, tout est chez

K a

eux en rumeur & en mouvement; mais les pauvres bêtes fuiant le danger trouvoient la mort, & nos gens n'avoient que la peine de les assommer. Mes soldats s'accommodérent bien de cette viande; & ils en firent une telle débauche que cela les plongea dans un sommeil extraordinaire. J'eus toutes les peines du monde à les en tirer lorsqu'un horrible bruit s'étant élevé tout à coup, je crus devoir faire mettre mon monde fous les armes; il me fallut donc apeller, crier, tirer par le bras, pincer, eufin, faire je ne sçai pas quoi pour avoir raison de ces dormeurs. Comme ce bruit me causoit de la fraieur, franchement je n'étois pas fort à mon aise, & je maudissois de bon cœur la chasse des Liévres. Enfin, mes soldats se réveillent à demi, & ils endossent le harnois sans sçavoir trop, ni ce qu'on leur demande, ni ce qu'ils font. Pour moi, j'avois déja fait une grosse provision de valeur, & j'avois obtenu de Dame Nature qu'elle me permettroit d'agir en Preux : j'avois déja fait mon Ordonnance d'Armée, & j'avois difposé mes gens à peu près comme le brave Thrason des l'Eunuque de Terence. Mais il fallut rengainer; l'ennemi ne parût point, & quand nous, las de l'attendre, fîmes nos diligences pour le prévenir, après avoir beaucoup marché du côté que le bruit veBARON DE LAHONTAN. 227
moit, nous ne trouvâmes rien, & les plussensez conjecturérent que c'étoit une troupe de Loups qui, dans un bois vis-à-visde nôtre Isle; se divertissoient à nous faire

Le jour suivant, qui étoit le vingt-quaz-tre, nous partimes de cette Isle: nôtre navigation fut très-lente, douze lieuës en deuz vigation fut très-lente, douze lieuës en deux jours; ce n'étoit pas trop. Mais c'étoit la faute de nos Sauvages; ces Messieurs voul lant se donner l'utile plaisir de chasser chez min faisant, côtoioient à pied nos canots aux dépens des Canards & des Oyes, dont il fut fait un grand massacre. Nôtre premier cabanage se sit l'embouchûre d'une petite Riviere à main droite: Les Essant pes m'aiant dit qu'il n'y avoit plus de-la que dix huit lieuës jusqu'au premier de leurs Villages, je consultai là-dessus nos Alliez, la résolution du Conseil sut que je devois saire prendre les devans à deux de la gour de leurs de leurs de les devans à deux de la gent de leurs de les devans à deux de la gour de les devans à deux de la gour de leurs de leurs de les devans à deux de la gour de la gour de les devans à deux de la gour de la gour de les devans à deux de la gour de devois faire prendre les devans à deux de ces prisonniers délivrez, pour aller porter à leur Nation la nouvelle de nôtre arrivée . & c'est ce que je ne manquai pas d'exécuter. Le vingt-six on rama de toute la force possible pour tâcher de faire les dix huit lieuës; mais nous ne pûmes y réussir, nous rencontrâmes en je ne sçai combient d'endroits de la Riviere des voitures de

bois flotant, si-bien que nous sumes contraints de passer la nuit sur l'eau, & de

K 3

222 VOIAGE 3 DU

dormir comme nous pûmes dans nos canots. Le 27. vers les onze heures du matin, nous aprochâmes de ce premier Village des Estanapés, & nous eûmes grand soin dès-lors d'arborer à la prouë de chaque petit vaisseau le grand Calumet de Paix; car nous eussions été très sâchez qu'on nous eut pris-là pour des ennemis.

Comme nos précurseurs avoient annoncé nôtre venue, la Nation étoit allerte, & l'on avoit déja pris ses mesures pour nous receyoir. En esset, si-tôt que nous fûmes à la vûë du Village ces Essanapés accoururent en soule vers la Riviere; je croi qu'ils n'étoient pas moins de cinq cens. Ils nous invitérent à venir à terre, & cette invitation se fit par une danse, par des cris, ou plûtôt par des hurlemens. Nous ne. répondîmes à leur civilité qu'en faisant ce répondimes à leur civilité qu'en failant ce qu'ils souhaitoient, & ce que nous ne sou-haitions pas moins qu'eux, je veux dire-nôtre débarquement. Comme nous allions, fortir de nos canots, il me parut que ces-Sauvages poussoient leur zéle un peu trop-loin, & soupçonnant qu'ils avoient dessein de nous piller, je leur fis dire de s'éloigner du rivage, à quoi ils se soûmirent sans ba-lancer. Nous sîmes donc nôtre descente tranquillement, & aiant pris toutes les pré-cautions nécessaires pour la sûreté de nôtre bagage, nous nous tournâmes vers cette

BARON DE LOHONTAN. 223 furez se raprochérent, & s'étant prosternez jusqu'à quatre fois, les mains sur le front, il ne tint qu'à moi de sentir le doux sumes de l'adoration. Après cette première cérémonie qui commençoit à me fatiguer, ilso nous prirent entre leurs bras, & nous enlevérent comme des corps saints, le tout au bruit d'une musique enragée; ils fai-soient des cris de joie à étourdir, & à cas-ser la tête. Arrivez à la porte de l'habitation, les porteurs se déchargeant de leur firdeau nous remirent sur nos pieds, & nous restâmes-là jusqu'à ce que les prépara-tifs de nôtre entrée fussent achevez. Après une pause assez-ennuieuse, ensir la Bourgéoisse, ou pour parler plus notablement la Régence de la Place arriva. Elle consistoit en six cens hommes tenant l'arc d'une main, & la fléche de l'autre, & commandez par un Chef qui paroissoit avoir cinquinte ans. Ce bataillon sortit donc audevant de nous, & moi jugeant de ce que je voiois, par nos coûtumes, & par nos usages, je crus que les Essanapés ne s'étoient armez que pour nous faire plus d'honneur. Mais nos Outagamis prenoient la chose bien differemment. Ce sont des infolens, me dirent-ils; ils vous infultents puis se retournant vers les Essanapes, jettez, lour criérent-ils, l'arc & la fléche, & met-

K 4

224 VOINGES DU

tez-vous dans vôtre devoir. Mais les deux esclaves à qui j'avois sait prendre les devans s'étant aprochez de moi, m'assurérent que c'étoit la maniere, & que ses compatriotes n'y entendoient aucun mal. Cependant, les Outagamis n'en voulurent point démordre, & ils me pressérent si sort, qu'à leur sollicitation j'avois déja repris le chemin de la Riviere. Les Essanapés voiant que c'étoit tout de bon, nous donnérent gain de cause. & sirent, quoi que d'assert gain de cause, & firent, quoi-que d'assez mauvaise grace, ce que l'on exigeoit d'eux. Dès qu'ils se surent désaits de leurs armes, je ne sis plus de saçon, & retournant sur nos pas nous passames à travers les Essanapés desarmez, & nous entrâmes triomphans dans le Village. Ces habitans nous regardoient, ils nous examinoient, ils nous mangeoient des yeux, de tout nôtre équipage rien ne les arrêta plus que nos fusils, ils ne connoissoient que par cui dire ces machines meurtrieres, & ils ne pouvoient se lasser de les regarder. Il y avoit bien de la convoitife, à ce que je m'imagine, dans leur curiosité : ces fusils leur faisoient grande envie; mais nous en avions trop de besoin pour nous en désaire. Quand tout le cortége fut entré, le Chef me mena dans une longue & large cabane, je croi que c'étoit un Palais de réserve, & qu'on nous en donnoit l'étrenne, car il ne paroissoit

BARON DE LAHONTAN. 224 point que personne y eut logé. Ils me mis rent donc là dedans avec mes vingt sols dats, car je n'en avois pas plus, & je ne doutois point que tous nos autres compas gnons de voiage ne suivissent; mais je sus tout étonné d'entendre de la dispute à la porte de la cabane, je demandai ce que tout étonné d'entendre de la dispute a la porte de la cabane, je demandai ce que c'étoit, & je consus que les Essanapés refusoient l'entrée aux Outagamis: Ils ont voulu, disoient-ils, susciter une querelle entre-nous & ceux qui nous viennent voir; dès-là ils sont indignes d'entrer dans la Cabane de Paix: Cependant, je me déclarai hautement pour les Outagamis, j'ordonnais à mes soldats de leur ouvrir la porte, & je priai ces mêmes Outagamis de venir me joindre sans faire aucune violence. Mais eux au lieu d'entrer, me conseillérent de fortir au plus vîte, & outre qu'ils me parsoient d'un ton sort persuassi, leur allégué me parut si vrai-semblable, que je ne marchandai point: Je laisse la Cabane & le Village, & je regagne à grands pas l'endroit du rivage où nous avions laissé nos canots. Nous primes avec nous les quatre Esclaves Essanapés, & nous nous chargeâmes de les conduire jusqu'au premier Village qui se trouveroit sur nôtre route. Ces Sauvages que nous quittions si brus quement ne traversérent point d'abord nôme départ; ils nous laissérent embarques de les conduire jusqu'au premier village qui se trouveroit sur nôtre route.

paisiblement; mais lorsque nous ne pensions qu'à nous éloigner de ce Village suspect nous fûmes atteins par une Pirogue; elle étoit montée de cinquante Essanapés fans y comprendre les deux autres prisonniers que nous avions amenez du Païs des Eokoros. Ils étoient chargez du message, & l'un d'eux nous cria que le Chef de l'habitation nous barroit sa Riviere. Les Outagamis prirent la parole, & toute leur réponse fut de demander aux Essanapés s'ils avoient aporté une montagne pour l'oposer au passage de nos canots, & tout en badinant-là. nous avancions d'une grande force, & en très-peu de tems nous gagnames le second Village qui est à trois bonnes lieuës du précédent. Les Essanapés de la Pirogue allérent rendre compte de leur commission, & raporter à leur Chef que nous avions franchi gaiément sa barrière.

Je ne voulus point arrêter à ce second Village, & je résolus de naviguer jusqu'à la principale habitation: par-là je ménageois mon tems & mon trésor: nous passions à la vûë de plusieurs Villages, & si nous nous étions reposez par tout, celam'eût emporté bien des jours, & mon tabac, sur tout, auroit souffert une copieuse opération. D'ailleurs, il n'y avoit que le Grand Chef de la Nation qui pût nous saire justice sur nos griess, & c'étoit le seul

BARON DE LAHONTAN 129 Tribunal où nous devions porter nos plaintes. Je vous ai dit que les Esanapés via voient sous une espèce de Gouvernement n'oubliez pas, s'il vous plaît, cette circonstance, Monsieur. Nous simes donc une Navigation toute unie, & le huitiéme jour nous entrâmes dans le Port de cette Capia tale champerre, c'est-à-dire, en stile maritime de ce Pais-là, que nous étant aprochez du bord nous sautâmes à terre. Il y a cinquante lieuës du premier Village à celui-ci: nous avions fait le chemin en grosse compagnie; car le rivage étoit toûjours bordé d'une soule de gens qui sembloient être de nos amis, & qui paroissoient désaprouver ce qu'on nous avoit sait au premier Village. Celui où le Grand Chef sait son séjour est situé sur le bord d'une espèce de Lac. Une partie des Habitans accourut à nôtre débarquement, & nous témoigna toute l'amitié possible: Je sis dresser nos Cabanes à demi quart de lieuë du Village, après quoi je me rendis accompagné des Outagamis & des Outagamis & des Outagamis du Grand Chef. C'est un phantôme de Roi; on le nomme le Cacique de la Nation. Il nous sit connoître à sa maniere qu'il avoit de la joie de nous voir, & il nous sit de grandes offres de service. Les Outagamis n'oubliérent pas de lui saire l'histoire de ce qui chez du bord nous fautâmes à terre. Il y a bliérent pas de lui faire l'histoire de ce qui s'étoit passé au premier Village, Sa Maz-K.

228 VOIAGES DU jesté Essanapienne en parût indignée, & dis qu'il falloit enlever ce Chef & le lui amener; ce fut toute la raison que nous en ti-râmes. Pendant l'Audiance dix de mes Soldats en exécution de mon ordre, se rendirent auprès de nous avec les quatre prisonniers Essanapés ; j'en sis ma cour à cette figure de Prince, & je les lui présentai : je remarquai qu'il prenoit goût à l'offran-de. Pour les quatre Esclaves je crus qu'ils ne finiroient point leurs prostrations : ils ne cessoient de se jetrer à terre devant le Grand Chef & de se relever ; sans exagération cette cérémonie dura une bonne demi-heure : Le bon homme de Sauvage tenoit alors une contenance grave, & l'on auroit dit qu'il sentoit tout le plaisir misté-Monsieur, que je ne me présentai pas les, mains vuides devant ce Dieu Pan. Tant s'en faut je me surpassai avec lui en magnificence. Je lui donnai un bon gros morceau de tabac, c'étoit le meilleur encens que je pusse offrir à cette rustique & champêtre Divinité; mais de plus je lui

donnai des coûteaux, des ciseaux, des ai-

guilles, deux batteseux avec des pierres à fusil, quelques hameçons & un beau Sabre. A la vue de toutes ces richesses le

Monarque ne se possédoit pas : comme sous ses ouvrages lui étoient nouveaux , il.

BARON DE LAHONTAN. 229 les prenoit respectueusement l'un après l'autre, & ne se lassoit point d'admirer; il se récria je ne sçai combien de fois sur la sabrique d'une aiguille ; il ne trouvoit rien de plus beau que la tête & la pointe de ce petit instrument. Enfin, il étoit plus content de ces bagatelles que ne le seroit no-tre grand Roi en voiant dans ses coffres tout l'argent de ces Sujets. Au reste ma générolité ne me fur pas infructueuse; on la récompensa par des matières beaucoup plus utiles que celles que j'avois données. Ce chef fit porter dans mon Camp des pois, des séves, des cers, des chevreills, des oyes, des canards, & le tout en profusion, si-bien que ma petite semaille de mercerie me produisit, & cela des le même jour, une abondante recolte de cuisines. Après les complimens, les libéralitez réciproques, je mis mon voiage sur le tapisa Aiant marqué que j'avois dessein d'aller chez les Gnassitares, le chef m'offrit une escorte de trois cens hommes. Il ajoûta que je faisois bien d'aller voir ces Peuples, que c'étoit une bonne Nation, alliée des Essanapés dépuis vingt-six ans, mais qui étoit obligée d'habiter des Isles pour être plus en sureté contre les Mozeemlek leurs Enuemis communs : Que ces Mozeemlek étoient une Nation inquiéte, turbulente 2. & fort belliqueuse; qu'elle étoit fort peu2360 VOIACES DO

plée, & que le moindre Corps de Trous pes qu'ils formassent étoit de vingt mille hommes; enfin que ces Peuples étoient également redoutables aux Gnacstrares, & aux Esanapés, ce qui avoit obligé ces deux derniéres Nations à se lier étroitement pour leur conservation. Je donnai le tort aux.
Mozeemlek, & je n'avois garde de saire auque chose l'escorte que j'acceptai avec plaifire Je demandai outre cela quatre Piro-gues, & non seulement ce Chef me les accorda de bonne grace, mais même il voulut que je les choisisse sur cinquante autres. Ne voulant pas laisser refroidir la bonne volonté du Sire Sauvage, je fis promptement travailler à ces Vaisseaux; on les dola si bien qu'elles en surent plus minces & plus legéres de la moitié. Que n'étiez-vous la Monsieur, quand nos bonnes gens d'Effanapés virent nos ouvriers fe servir de la hache. Il y avoit assurément. de quoi rire: Ils ouvroient tous de grands yeux fur cet instrument; ils se conduisoient de la vûë haut & bas, & ce morceau de bois qu'ils voioient couper & tomber par terre leur tenoit lieu d'un grand prodige. Figurez vous les Suisses lors qu'ils virent des marionnettes pour la première fois, tels étoient nos Essanapés au mouvement de la hache. Mais ce fut bien autre chose

quand nous tirâmes quelques coups de pistolet en l'air; la fraieur & la consternation s'emparérent alors de leurs visages , & nous aurions conquis toute l'Habitation à grand marché. En attendant que mes Pirogues soient prêtes, & que je quitte ce Village; je veux vous en conter encore quelques particularitez. Il est d'un contour assez vaste pour mériter le nom de Ville: Les maisons sont des huttes confetruites à peu près comme nos fours, mais suffisamment exhaussées, il n'entre presque point d'autre matière dans leur structure que des roseaux & de la terre graffe. Les autres Villages n'aprochent point de celuici pour l'étenduë, ni pour le nombre des Habitans ; aussi le Grand Chef y fait-il toûjours sa résidence : Son Louvre, son Château, son Versailles en un mot; consiste en un trou de cabane bâtie vers la côte du Lac: ce Palais brille au milieu de cinquante autres moins magnifiques où demeurent les parens du Prince; en sorte... que l'on peut nommer ce quartier qui est séparé, du reste de l'Habitation, le quartier du Sang Roial. Au reste Sa Majesté Sauvage ne marche jamais qu'en pompe & on lui fait l'honneur de joncher son chemin de feijilles d'arbre; ses habits Rojaux sont sa peau, & une écharpe de toile d'écorce qui lui cache sa virilité. Cette IdoTIT VOIAGES DU

le ne fait pas grand usage de ses pieds, car il est ordinairement porté par six Esclaves. Vous ne croiriez pas que les Essanapés sont une Secte de Pithagoriciens, & que la métempsicose a pénétré, je ne sçai comment, jusqu'à eux. Me promenant dans le Village je rencontrai des semmes qui couroient de semmes qui couroie à toutes jambes; j'en demandai la raison, & l'on me répondit que c'étoient des nouvelles mariées qui alloient dans l'espérance de gober l'ame d'un Vieillard qui étoit à l'agonie. Cette ame n'étoit point en risque de coucher dehors, car je vous affure que ces jeunes Sauvages qui toutes lui of-froient leurs matrices avec tant d'empref-fement étoient bien au nombre de quarante. Ce fût donc par cette avanture que je déeouvris leur croiance touchant la transmigration des ames. Cela me fir naître l'envie de leur fzire une question. Pourquoi dis-je à quelques-uns d'entre eux mangez-vous des quadrupédes, des Oiseaux; des Poissons, & de toutes sortes de bêz tes? Ne devriez-vous pas respecter tous les corps animez puis qu'il n'y en a pas une qui ne puisse vous procurer une nouvelle vie après vôtre mort ? Ils me répondirent que la transsusion étoit limitée par les bornes de chaque espèce ; & conséquemment que l'ame d'un homme ou d'une semme fortoit point hors de la Sphére spécifiBARON DE LAHONTAN. 233
que du Genre humain. C'est grand dommage, car vous m'avouerez, Monsieur,
que tout au moins les deux tiers de nôtre
espéce ont de belles dispositions pour être
bêtisez. Avec tout cela, vous neterez,
en passant, que nos Esanapés ont choisi la
plus sage portion de la solie du rêveur Pythagore. La derniere circonstance que j'ai à
vous aprendre de ces Peuples, c'est qu'ils
ressemblent presque en tout aux Eokoros.

Tout étant prêt pour notre départ, nous prîmes congé du Grand Chef. Je lui recommandai nos canots, & je le priai d'interpofer son autorité afin que personne n'y
touchât; il me le promit soi de Prince, & cependant il me tint parole. Le quatriéme de Décembre nous entrâmes dans
nos Pirogues, & nous mîmes à la voile
dès le même jour. J'avois dans mon vaisseaux dix Soldats, dix Oumamis, quatre Outaouas, & les quatre Esclaves Esanapés qui
avoient ordre du Grand Chef de m'accompagner.

Je dois vous avertir ici, Monsseur, que desormais il ne sera plus fait mention du grand Calumet d'Alliance, cette pipe de Paix & d'Union n'a point de vertu chez les Penples où je vais. Autre avis, c'est que plus je remontois la Riviere, plus je trouvois de bon sens & de raison parmi les Sauvages. Venons à present au détail

234 VOIAGES DU

de nôtre navigation. Elle fut courte & pénible le premier jour ; nous ne pûmes faire que sept lieues à cause de la quantité de jonc donc ce Lac est couvert. Le lendemain nous sîmes dix lieuës, & autant le troisiéme jour ; mais le quatriéme il nous falut décompter. Il s'éleva un vent d'Oüest-Nord Ouest qui nous donna de si furieuses secousses que nous fûmes contraints de gagner terre. Rien ne pouvoit être plus de-figréable que cette premiere station. Nous cabanions sur un terroir tout de sable; il n'y avoit pour toute production que du gravier & des pierres, & autant que la vûë pouvoit s'étendre de tous côrez on ne découvroit que des marais fangeux & stériles La Nature ne nous offroit donc-là que de l'eau, & c'étoit dequoi nous avions le moins de besoin. Il nous auroit falludu bois pour faire cuire nos viandes, & pour nous chausser, & à moins qu'il ne fût tombé du Ciel, où le prendre? Jugez si nous étions mal à nôtre aise; le pis de l'affaire, c'est que nous n'avions aucune ressource, & si le vent est duré quelque tems, il falloit nous résoudre ou à périr de faim & de froid, ou bien à faire offre de nos fervices aux poissons en nous rembarquante, ou nous abandonner à la tem-pêre. Ce sont-là les vilains endroits de la vie voiageuse, & vous ne scauriez croire,

BARON DE LAHONTAN. 239 Monsieur, à quel prix dans ces momens on fait monter son foier domestique, quelque incommode qu'il soit. Heureusement nous ne passames que deux jours dans cette trifte fituation. Le vent étant devenuplus favorable, on leva l'ancre du meilleur cœur du monde, & l'on se hata d'attraper une petise Isle où l'on descendit pour se reposer: Nous pêchâmes-là force truites, qui à la vérité n'étoient pas grosses, mais que je trouvai d'un goût excellent. En poursuivant nôtre route nous passames auprès d'une autre Isle où il y avoit des Villages, mais comme il étoit nuit nous ne jugeâmes point à propos de nous arrêter, Enfin, le dix-neuf du même mois de Décembre, c'est-à-dire après quinze jours de navigation, nous arrivâmes à la pointe de l'Isle où nous devions szire quelque séjour, cest celle que je vous dessine sur ma Carte par une fleur-de-lis. Nous mîmes doncelà pied à terre, & si-tôt qu'on eut achevé le cabanage, je détachai mes Esclaves Essa pour aller prendre langue. Ils revinrent quelques heures après, & je jugai bien à leur air sombre & morne qu'ils ne m'aportoient rien de bon. Ils me dirent qu'ils avoient couru risque d'être assommez par les Gnacstrares pour nous avoir amenez dans leur Païs; qu'ils nous prenoi ne pour des 236 VOIRGES DO

Espagnols, ce qui leur causoit une grosse allarme, & ce qui les éloignoit beaucoup de nous faire une bonne réception. Des que les Gnacsitares nous croioient de cette Nation, la premiere de l'Europe qui se soit établie dans l'Amérique, je ne leur sçûs point du tout mauvais gré qu'ils nous eusfent en horreur. Vous sçavez par quels excès de cruauté les Espagnols ont planté le piquet dans ce Nouveau Monde; ainsi le piquet dans ce Nouveau Monde; anna il n'est pas surprenant que le nom de ces Barbares cause autant de frareur & d'épouvente aux Amériquains qu'une figure de diable la plus dissorme & la plus hideuse en causeroit aux enfans. Je suprime quantité de menus faits qui se passérent au sujet de ce contre-tems; le recit en seroit ennuieux, & d'ailleurs ma Lettre, quoique déja bien longue, n'aproche pas encore de sa sin. Je vous dirai seulement qu'après avoir sait en vain plusieurs tentatives pour desabuser, & pour rassurer les Gnachitares, je crus devoir prendre le parti de me mettre hors d'insulte. Ce sut de nous rembarquer en toute diligence, & d'aller nous poster comme dans un Fort dans une petite Isle située entre celle que nous quit-tions & la terre serme. Pour une plus grande précaution je ne voulus jamais per-mettre que les deux ou trois cens Essana: pés qui nous avoient escorté depuis leur

BARON DE LAHONTAN. 137 grand Village, traversassent avec nous dans cette petite Isle, & fussent de nôtre cam-

ement.

Cependant, les Gnacsitares nous laissérent fort en repos dans ce retranchement, foit qu'ils vissent bien qu'il n'y avoit que des coups à gagner en nous attaquant, soit qu'ils ne sussent pas assez persuadez que nous étions des Espagnols, toûjours est-il vrai qu'ils n'entreprirent rien contre nous. Il y a bien de l'aparence qu'ils vouloient commencer par s'éclaicir sur leurs courses car aient chois leurs meilleurs courses car aiant choisi leurs meilleurs coureurs, ils les envoiérent à quatre-vingt lieuës delà vers le Sud. Devineriez vous bien, Monsieur, quel étoit le but d'une si longue course ? C'étoit pour aller querir des Sauvages qui puffent décider la question, & terminer le différent qui étoit entre les Gnacsitares & nous. On suposoit que ces Nations du Sud devoient bien connoître les Espagnols du Nouveau Méxique, & l'on ne se trompoit pas. Les coureurs firent donc cette pénible traite, & demandérent des Députez pour venir nous examiner. Ces bonnes gens du Sud acceptent la proposition, & bien loin de s'excuser sur la difficulté du chemin, ils partent en grand nombre avec autant d'ardeur que s'il se fût agi du salut de tous les Sauvages. Dès qu'ils furent arrivez chez les Gnacsitares

on les pria de passer dans nôtre Ille, & comme j'étois sûr qu'ils n'avoient pas de mauvais dessein, je ne m'oposai nullement? leur descente. Tout le bon jour qu'ils nous donnérent, ce fut de nous contempler du haut en bas, du bas en haut, & d'emploier toutes leurs lumieres pour voir si nous étions de la bonne ou de la fausse monnoie. Ces rigides Experts prirent gar-de à tout. Nos habits, nos épées, nos fusis, nôtre air , nôtre teint , il n'y eut rien «qu'ils ne fissent passer en revûë : ils observérent même jusqu'au ton de voix, & jusqu'à l'accent. Enfin après une épreuve aussi exacte qu'il étoit possible; on nous décharges à pur & à plein, & nos Juges pro-moncérent que nous nétions point Espa-gnols. Je confirmai beaucoup la vérité de vette fentence dans l'esprit des Gnachtares: je leur apris le sujet de mon voiage; je leur parlai des Païs que nous possedions à l'Est, tout cela leur fit impression, mais rien ne les convainquit davantage que lorsqu'ils m'ouïrent déclamer contre les Espagnols, & parler d'eux comme de nos plus grands Ennemis. Les Gnachtares bien guéris de leur erreur me firent une Députation dans les formes : On m'invita de venir camper dans la grande Isle, & en signe de bonne amitié ils me sirent present d'une bonne quantité de je ne sai quel grain qu'ils

BARON DE LAHONTAN. 2335
recueillent en abondance, & que je ne faurois mieux vous comparer qu'à nos lentiles. Par provision, je m'accommodai de
la largesse; je leur promis aussi de les aller voir; mais je me défendis du campement, leur alléguant sans façon que nous
nous défierions moins les uns des autres,
& que nous serions meilleurs amis de loin

que de prês.

Pour tenir parole, & m'acquitter de ma visite, je partis de la petite Isle avec quelques-uns de nos Sauvages, & six Soldats bien armez. Quoi que le trajet fut petit, il ne laissa pas d'être difficile; le froid étoit excellif, & nous fûmes contrains de casser les glaces en plusieurs endroits. Etant débarquez nous marchames deux lieues avant que d'arriver au premier Village. Je ne vous raporterai pour ici les formalitez & les cérémonies de môtre réception ; les Gnassitures nous firent ce qu'on nous avoit fait autre part, & vous en dire davantage, ce ne seroit rien vous aprendre. Je fis-là de grandes libéralitez, & je remarquai bien que ces preuves démonstratives opéroient bien plus efficacement sur ces Canailles que Le témoignage des Députez du Sud, ni que toutes mais raisons. Je les nomme Canailles à cause de leur génie bas & intéressé; car pour le reste, je n'avois point encore vû de Sauvages si policez. Les Gnacsita240 VÕIÄGES DV

ves n'ont pas seulement l'ombre d'un Gouvernement. Ils en ont le réel & l'effectif: leur Grand Chef a un pouvoir absolu sur toute la Nation, & il est Roi aussi despotiquement que le nôtre. Tous les Villages que vous voiez fur ma Carte composent son Etat; vous pouvez faire fond sur cette Carte; elle est fidéle, & ce sont euxcette Carte; elle est sidéle, & ce sont eux-mêmes qui m'en ont sait present. Je cau-sai deux heures avec cet Empereur Sauva-ge, & toute la conversation ne roula pres-que que sur les Espagnols. Je m'informai de sui à quelle distance son Païs étoir du Nouveau Méxique; nous en sommes éloi-gnez, répondit-il, de quatre vingt tasons, c'est-à-dire de cent quarante lieuës, chaque tason faisant trois de nos lieuës. Au reste, le bon Sire s'en donnoit à cœur joie sur le chapitre des Espagnols; il mordoit à la grape, & on lisoit dans ses yeux qu'il au-roit de bon cœur sait brûler à petit seu le dernier de cette Nation. Comme la ma-tiere étoit extrêmement de mon goût, j'atiere étoit extrêmement de mon goût, j'avois grand soin de l'entretenir & de l'é-chauffer : je versois de l'huile sur le brassez du Cacique, je rallumois sa bile dès qu'el-le ne me paroissoit plus slamber assez, je mêlois mes histoires avec les siennes ; c'étoit à qui fonderoit le mieux contre la perfidie & la cruauté des Découvreurs de l'Amérique, & nous nous aprîmes récipro-- quement

BARON DE LAHONTAN. 241 quement bien des choses là-dessus. Quand nous fûmes las de dauber nos ennemis communs, il plût à son humaine & complaisante Majesté de nous régaler d'une galanterie dont je n'avois point vû d'exem-ple jusqu'alors. On nous amena par son ordre une troupe des plus belles filles du Village, & le commode Chef nous pressa fort obligeamment de choisir. Nous ne profitames point de ce maquerellage roial; nous remerciames civilement le Prince de sa courtoisie, & outre que la fatigue & l'ab-Atinence nous avoient épointé l'écharde, nous étions bien-aises d'édifier ces Sauvages par nôtre continence. A vous dire le vrai, Monsieur, il y avoit un peu de dégoût dans nôtre chasteté; cette prostitution nous sit mal au cœur, & nous aurions été bien autrement tentez, s'il y avoit eu plus de peine ou de mistére. Cependant no re Grand Chef vouloit à toute force nous saire entrer en lice, & il prenoit nôtre vertu pour affront. Peut-être eût-il fallu en venir aux prises & au congrés si mes Sauva-ges ne s'étoient avisez d'une bonne invention: Ils dirent au Cacique que j'avois promis aux soldats de mon détachement que je retournerois dans la petite Isle précisément à une certaine heure; que pour peu que je tardasse ils seroient en peine, & s'imagineroient qu'on m'auroit joué quelque Tome I.

242 VOTAGES DO

mauvais tour. Son Altesse Sauvageonne se paiant de cette raison me laissa partir, & nous nous séparâmes avec de grandes protestations d'amitié.

Deux jours après, c'est-à-dire le neuviéme de Janvier, le Grand Chef me rendit ma visite Parmi ceux de sa suite qui étoit fort nombreuse, & qui, je croi, n'étoit guére moins de quatre cens hommes, j'a. perçûs quatre visages que je ne doutai point du tout être des Espagnols. Qui n'y eut été pris ? Ces quatre hommes n'avoient rien de Sauvages; ils étoient vétus; ils porroient la barbe touffue, & les cheveux audessous de l'oreille, leur teint étoit basané: d'ailleurs on ne voioit rien de grofsier ni d'impoli dans leur contenance & dans leurs maniéres. Je m'abusois pourtant; c'étoient des Sauvages d'une Nation diftinguée, de ces Mozeemlek dont le Grand Chef des Eokoros m'avoit parlé. Le plaisir Ches des Eokoros m'avoit parlé. Le plassir de crouver des Amériquains saçonnez me donna la curiosité de m'informer quels peuples c'étoient que les Mozeemlek, je priai les Gnacstares de me donner cette satisfaction, voici en substance ce qu'ils m'aprirent. Les Mozeemlek habitent le long d'une Riviere qui tire sa source d'une chaîne de montagnes; c'est aussi dans cette même chaîne que se forme la Riviere Longue par une quantité de ruisseaux dont s'occurie par une par une quantité de ruisseaux de la contra d

BARON DE LAHONTAN. 248 currence forme un confluent. Le Pais de cette Nation est contigu à celui des Gnacsitures, & c'est ce qui sait entr'eux le su-jet d'une guerre continuelle. La chasse des bœuss sauvages est le principal sujet de la jalousie qui régne entre ces peuples. Ce n'est pas qu'ils ne se soient preservis des bornes & des limites pour le terrain: vous pouvez voir l'étendue du district de chaque Nation daus le plan Géographique que les Gnacstares eux-mêmes m'ont tracé sur une peau de Cerf, & de laquelle description je vous envoie la copie. Vous n'avez qu'à prendre garde aux deux croix: celle qui est marquée à la fourche de deux petites Rivieres désigne le Non plus ultra des Gnacstrares, & il ne leur est pas permis d'aller plus loin avec leurs Pirogues, qui sont les voitures dont ils se servent des Margament; l'autres croix est la borne des Margament. l'autre croix est la borne des Mozeemlek. Mais ces Sauvages n'observent pas la ré-gle fort scrupuleusement : je ne vous dirai point s'il leur est dessendu de poursuivre la bête sur les terres du voisin, c'est une circonstance que je ne me suis point fait ex-pliquer; ce qu'ils m'ont assuré très-positi-vement, c'est que pour peu que les chasseurs franchissent la limite, cela suffit pour allumer entre les deux Nations une guerre sanglante & opiniâtre. Au reste, chaque peuple a dans son ressort assez de bœuss

La

VOIAGESDU

sauvages pour n'avoir pas besoin d'en chercher autre part; ces animaux vont par troupe en Eté dans les vallées; aussi chaque Village a-t'il son Parc bien rempli de ces bœufs pour sa provision. Quant aux Montagnes aux bas desquelles ces peuples demeurent, elles ont cinq ou six lieuës de large; leur sommet s'éleve à proportion, & elles sont si roides & si escarpées qu'il faut prendre de grands détours pour les traverser; elles ne sont habitées que par des

Ours, & par d'autres bêtes féroces.

N'étant pas satisfait d'une connoissance si superficielle touchant les Mozeemlek, je m'adressai par interpréte à ces quatre Esclaves que j'avois pris pour des Espagnols, & vous allez voir ce que j'en tirai. Autant que je puis me rapeller leur recit, à cent cinquante lieuës delà où nous étions, la grande Riviere se décharge par une em-bouchure de deux lieuës, dans un vaste Lac d'eau salée, qui a trois cens lieuës de cir-cuit. Vers le bas & la fin de cette Riviere on a bâti six belles Villes; les murailles sont de pierre enduite de terre grasse; mes Auteurs ne me spécifiérent point combien-leur enceinte avoit de tour; mais ils n'oubliérent pas de me dire que les maisons sont découvertes, sans toit, & en manière de platte-forme, telles enfin que je vous les ai dessinées dans ma Carte. Yous ju-

BARON DE LAHONTAN. 245 gez bien, Monsieur, que la situation de ces Villes doit être fort agréable; mais ce qui forme un aspect beaucoup plus rare, c'est qu'il y a autour de ce Lac, ou de cette espéce de mer plus de cent autres Villes tant grandes que petites, ce qui suffit pour donner une haute idée de la grandeur & de la puissance de cette Nation. Cette grande eau salée est-comme le champ de leur commerce, & ils y naviguent avec des bâ-teaux dont vous trouverez la structure fix gurée dans ma Carte. Ils cultivent les arts, & la mécanique fleurit parmi eux comme parmi nous : Ils font des étoffes, des haches de cuivre & quantité d'autres ouvrages: j'avois grande envie d'en sçavoir le nom; mes Historiens s'efforçoient assez de me les faire connoître; mais je ne comprenois rien à leurs signes, d'ailleurs malheureusement pour moi mes Outagamis & tous mes autres Interprétes n'aiant aucune connoissance de ces Ouvrages, n'avoient garde de me les faire concevoir. Il falloit, direz vous avoir recours à la circomlocution; il est vrai : je conçois à present que par ce moien-là j'aurois pû deviner beaucoup des choses dont il s'agissoit, mais on ne s'avise jamais de tout. Au reste, le Gouvernement de cette Nation est aussi Monarchique que celui des Turcs pour ne pas dire des François. Le Grand Chef est

L 3

246 VOLAGES DU

Maître at solu de la Nation; tous les Gouverneurs lui font subordonnez, & il n'y arien qui ne dépende de son bon plaisir. The ca, Monsieur, vous jureriez, n'est-il pas vrai? que je vous parle des Mozeem-lek? Essectivement le sil & l'enchaînure de ma narration ne peuvent vous donner une autre idée. Vous n'y êtes pas néanmoins, & je vous ai fait cette petite malice pour me vanger d'y avoir été pris comme vous. Lorsque je croiois de bonne soi que ces-Esclaves me contoient les beautez & les merveilles de leur Nation, je m'aperçûs, non sans étonnement, qu'ils me parloient d'un autre peuple nommé Tahuglauk. Je me sentois assez d'inclination pour pénétrer jusqu'à cet Empire; mais cela ne se pouvant pas, je tâchois de dédommager ma curiosité en questionnant nos quatre Esclaves. Il ne tint ni à eux, ni à moi que je propriés les Loix, les Montre, les Ilsa. je n'aprisse les Loix, les Mœurs, les Usages des Tahuglauk, & que je ne connusse à fond ces Sauvages si differens des autres : j'en aurois oui le recit avec une avide attention, & je vous en aurois rendu bon compte; mais il n'y avoit pas moien? J'avois affaire à des Interprétes ignorans; ils n'entendoient presque rien, & ils avoient encore moins de talent pour se faire entendre: ils parloient, ou plûtôt ils hurtoient eines ou sire ensemble c'étoir une loient einq ou six ensemble, c'étoit une

BARON DE LAHONTAN. 247 cohue affreuse, & je sus contraint à la sind d'abandonner la partie. Tout le fruit que je pûs recueillir de cette conversation tumultueuse se termine à ceci : Les Tahuglauk sont aussi nombreux que les seuilles des arbres, soit dit avec l'hiperbole & l'erigération des Sauvages. Les Mozeemlek ménent dans les Villes des Tahuglauk quantité de Veaux sauvages que ceux-là pren-nent autour de leurs montagnes: Les Ta-longlauk se servent à plus d'un usage de ces animaux; ils en mangent la viande; ils les emploient à la charruë, & ils préparent la peau pour la chaussure & pour le vêtement. Ces peuples portent la barbe longue de deux doigts; leur habit qui est une minière de tunique ne descend point plus bas que les genoux; ils sont coëssez d'un bonnet piramidal dont la pointe semble menacer le Ciel; ils sont chaussez d'une botine qui leur ciche toute la jambe, & ils sont toujours armez d'un long bâton ferré, à peu près comme ceux de nos par-fans, & de nos voiageurs à pied. Leurs semmes sont invisibles comme en Italie & en Espagne, preuve qu'ils craignent le co-cuage, mais preuve aussi que cette rédou-table chimére pullule & soisonne beaucoup parmi eux. Ensin, ces peuples aiment la guerre, & la sont presque toûjours avec d'autres Nations qui ne leur cédent point

L 4

en puissance & en forces; avec tout ce génie meurtrier les Tahuglauk ont une bonne & bien rémarquable pratique; c'est que quand ils vont chercher bien loin leurs ennemis; s'ils trouvent sur leur route quelques troupes errantes qui leur soient infé-rieures, ils croiroient faire un crime de les attaquer. Si l'on agissoit par tout aussi équitablement, on ne verroit point de ces vic-toires honteules qui sont de vrais assassinats tant est grande la supériorité du vainqueur, & il n'y auroit pas tant de sang répandu par le seul droit, du plus sort. J'oubliois une particularité qui concerne que les Tahuglank que les Mozeemlek, c'est que leur Riviere descend toûjours vers le Couchant, & que ce Lac d'eaux-salée dans lequel elle se décharge, & que je vous ai dit avoir trois cens lieuës de circuit, en a trente de largeur, son embouchûre étant bien loin au

Après cette courte, succincre & générale instruction, je vins à ce qui touchoit nos
Esclaves en particulier. J'apris d'eux qu'ils
avoient été faits prisonniers par un parti de
Gnacstrares avec qui leur Nation étoit en
guerre depuis dix ans, mais qu'il y avoit
espérance de Paix, & qu'en cas qu'elle se
conclut, ils auroient bien-tôt la joie de retourner en leur Païs. Je voiois bien qu'ils
languissoient pitoiablement après cet heu-

BARON DE LAHONTAN. 249. reux jour. Outre qu'ils devoient alors recouvrer la liberté, ce plus grand de tous les biens, & sans lequel la vie est-dégoûtante, ils portoient d'autant plus impatiemment le joug de la servitude qu'ils avoient un souverain mépris pour les Gnacstares leurs hôtes & leurs maîtres. Nous ne mettons, disoient-ils, qu'une difference de figure entre ces hommes brutaux & les ours. Ils outroient néanmoins; car les Gnacsitares ont du bon sens, & je le répéte, jusqu'à eux je n'avois point vû de Sauvages sa traitables ni si accommodans. J'avouë qu'ils n'aprochent point des Mozeemlék: à juger de cette Nation par les prisonniers, elle s'est purgée de toute la crasse du nouveau monde, & certaines ment je trouvois à ces quatre hommes des manières si polies, si honnêtes, si enga-geantes que je croiois m'entretenir avec des François. Ces Esclaves me parurent quelque chose de si rare qu'il me prit envie de les avoir : je crus que je ne pourrois : retourner en Canada avec un plus précieux butin. Je leur en fis donc la proposition; je m'engageai à obtenir leur liberté du Grand Chef; je leur promis une douce & hono-rable condition, & des avantages si consi-dérables que s'ils m'avoient pris au mot j'eusse été fort embarrassé à leur tenir parolle; mais toutes mes offres ne pûrent les

LS

250 VOTAGES DU

ébranler; l'amour de la patrie l'emporta-fur tous les apas de la fortune, & ils me déclarérent qu'ils préféroient le plaisir de retourner chez eux, à tous les autres biens que je pourrois leur procurer. Ils me marquérent néanmoins beaucoup de reconnoissance pour ma bonne volonté. L'un de ces quatre Mozeemlek s'étant aperçû que je regardois avec des yeux fort attentifs une Médaille qu'il avoit penduë au coû, me la donna fort obligeamment. Cette Médail-le étoit d'un cuivre rougeâtre, & pour sa figure j'ai pris soin de vous la dessiner, vous la trouverez dans ma Carte. Comme je sçavois que l'arquebusier de Monsieur de Tonti chez les Ilinois avoit quelque con-noissance des métaux, je le priai de vou-loir bien fondre cette antique moderne; il le fit, & je remarquai que la matiére devenoit plus pesante, la couleur plus enfon-cée, & même un peu maniable. J'aurois souhaité une entiere & parsaite explication de ces sortes de figures; mais nos Mozeem-lek n'en sçavoient pas plus que moi là des-sus: tout ce que je pûs en tirer, c'est que ces Médailles se fabriquent chez les Sauvages nommez Tahuglauk, & que ces peu-ples en font grand cas. Lorsque le Grand Chef s'en retourna je ne manquai point à faire quelques libéralitez aux quatre Esclaves & mesurant en gens d'esprit le don

BARON DE LAHONTAN. 251 par la bonne volonté du Bienfaiteur, ils reçurent mes bagatelles comme si ç'eût été quelque chose de fort précieux.

Pendant nôtre séjour dans la petite Isle le tems s'adoucit, & il survint un degel fort à propos: Le vent s'étant aussi remis au-Sud Ouest ne pouvoir nous être plus favorable; ainfi nous nous hâtâmes d'en profiter. Je fis donc une députation solennelle au Cacique; on lui annonça mon départ pour le Canada; on le remercia de ses honnêtetez, & de son humaine hospitalité; mais ce qu'il trouva je croi, le meil-leur endroit de la harangue, c'est qu'on lui sit de nouveaux prétens de ma part. J'en fus abondamment récompensé; car les Gnacsieures que le Grand Chef envoia pour me souhaiter un bon voiage & un pour me souhaiter un bon voiage & un prompt & heureux retour, nous presenterent au nom de leur Maître une st copieu-se provision de viande de bœuf, qu'il y en avoit assez pour fréter nos Piroques. Tout étant disposé pour l'embarquement, nous passames d'abord en terre-serme; ce sur asin d'y perpétuer par un monument dura-ble le souveair de nôtre venuë en ce Paï en le sur le le souveair de nôtre venuë en ce Paï en le sur le le souveair de nôtre venuë en ce Paï en le sur le le souveair de nôtre venuë en ce Paï en le sur le le souveair de nôtre venuë en ce Paï en le sur le là. Je sis donc attacher à un long & gros poteau, planté tout exprès; les armes de France gravées sur une plaque de plomb : de vous dire s'il n'aura pas plû à Messieurs les Gnacsteares d'aracher ce Mémorial, &

L 6

252 VOIAGES DU

de le jetter dans l'eau ou dans le feu, c'est dequoi je ne voudrois pas répondre; ces Sauvages ne nous voient pas de fort bon ceil dans leur continent, & au fond ils n'ont pas tout le tort. Quoi qu'il en soit, nous mîmes à la voile le vingt six de Janvier, & après dix jours d'une très heureuse navigation , nous arrivâmes au Païs des Essana. pés. Nous nous dédommageames en descendant la Riviere Longue des fatigues que nous avions essuiées en la montant. Outre que nous ne trouvions plus aucun obstacle fâcheux, nous avions encore l'agréa-ble amusement de voir tuer des Qiseaux de riviere: Comme il y une quantité pro-digieuse de ce g bier sur cette route, les Sauvages viennent aussi en grand nombre pour en prendre, si-bien qu'il s'en fait un horrible massacre. Au reste, la Riviere Longue roule ses eaux-assez tranquillement: Son cours est calme, à l'exception pour-tant du quatorziéme Village au quinziéme; elle est là d'une agitation qu'on peut apel-ler rapide, & cet espace est environ de trois lieuës- Le canal de cette Riviere est aussi fort droit; elle ne fait point d'écarts; elle ne serpenre presque point depuis son em-bouchure jusqu'au Lac. J'avouë que les yeux ne trouvent pas leur compte le long de cette Riviere: rien n'est plus triste que son aspect, & il y a des endroits dont les

BARON DE LAHONTAN. 253 environs sont affreux ; l'eau de ce Fleuve est même d'une couleur très-désagréable; mais il dédommage bien de tout cela par son utilité; car il est tout-à-fait commode pour la navigation, & il peut porter jusqu'à des Barques de cinquante tonneaux. Il ne tiendra qu'à vous de remarquer où il cesse d'être si navigable; j'en ai fixé l'endroit sur ma carte par une fleur-de-lis. Je sis aussi planter un autre poteau dans le même lieur se ma son son son son se me lieu, & mes Soldats m'aiant voulu faire l'honneur d'éterniser mon nom apellérent ce monument. La Borne de Lahontan. Le deuxième de Mars nous entrames dans le Fleuve de Missispi: depuis nôtre passage, il s'étoit beaucoup enflé par la fonte des néges, par la pluie; & par le débor-dement des Rivieres: & comme par là font courant avoit aquis de la rapidité, nous nous y abandonnâmes, & cela nous sauva la peine de ramer. Le dix nous débarquames dans l'Isle nommée des Rencontres, & l'on y séjourna le lendemain. Vous auriez, Monsieur, un juste reproche à me faire si je ne vous aprenois pas l'origine de certe dénomination. C'est qu'un parti de quatre cens Imqueis aiant rencontré dans cette Isle, qui par parenthéze est située au milieu du Fleuve de Mississi, aiant, dis-je, rencontré un autre parti de trois cens Nadouesses en furent taillez en piéces, voici

274 VOIAGES DU l'histoire de cet évenement. La fantaisse aiant pris aux Iroquois d'aller faire une levée de Bouclier chez certains Peuples que je vous ferai bien-tôt connoître, & qui sont proche Voisins des Otentats; ils passérent chez les Ilinois leurs Atliez: Ceux-ci leur fournirent des vivres, & leur donnerent tous les matériaux qu'il falloit pour conftruire des canots, ce qu'ils firent en tou-te diligence, & puis s'embarquérent pour leur expedition. Comme nos Iroquois avançoient sur le Fleuve, & qu'ils repaissoient leur imagination de la belle prouesse qu'ils alloient faire en surprennant de pauvres gens qui ne pensoient point du tout à eux?; ilsvirent un nombre de canots qui descendoient de l'autre côté de la Riviere. Si tôt que les Iroquois eurent aperçu cette petite Plote, ils gagnérent au plûtôt cette 1se dont il est question, & les Nadouessis en firent autant. Vous noterez, Monsieur, que ces deux Nations ne s'entre-connoissoient point, si ce n'étoit peut-être de nom ; car les Iroquois, sur tout, sont sameux par leurs cruautez, & il n'y a point de Sauvages qui n'en aient our parler. Nos deux partis abordérent donc, chacune à une pointe de l'Isle, ce sont les deux endroits designés sur ma Carte par deux croix. A peine furent-ils en vûë, & à portée pour s'entendre que les Iroquois criant à plein gosier demandés

BARON DE LAHONTAN. 255 rent en langage Ilinois, Qui êtes-vous? Nous sommes Nadouessis, répondirent les autres : Ces dernières aiant fait à leur tour le cri & la huée du Qui vive ! Les Iroquois ne firent pas non plus de difficulté de se nommer. Mais en même-tems ils continuérent, 6 où allez-vous? A la chase aux Boufs, répliquérent les Nadouessis, & vous Iroquois quel est le sujet de rôtre voiage? C'est la chas-Se aux hommes, dirent ceux ei. Oh! puisque cela eft, répartirent les autres, il est trop " juste de vous épargner du chemin. Nous sommes des hommes; venez nous prendre, fi vous le pouvez, la capeure ne sera pas mauvaise. Les Iroquois n'étoient pas gens à reculer : ils acceptérent le défi , & sur cela chaque Nation débarque, & se dispose à s'en donner jusqu'aux gardes. Le Commandants des Nadouessis ne voulut point de porte de derriére : il déclare à ses Guerriers qu'il faut choisir la victoire ou la mort, & pour leur ôter toute espérance de pouvoir fuir, il prit une hache, & secondé de quelquesuns des siens il mit tous ses canots en pié-ces. Ensuite ce vaillant ches méne ses gens à l'ennemi, & les Iroquois, bien que supérieurs, n'avoient pas d'impatience pour attaquer. Ceux-ci soûtinrent pourtant le premier choe en dignes chasseurs d'hommes: ils sirent une si surieuse décharge qu'ils jettérent par terre quatre-vingt de

leurs ennemis ; mais les Nadouessis après avoir essuié cette foudroiante grêle fondirent la massue à la main sur les Iroquois qui n'aiant pas le tems de recharger furent défaits à plate-couture. Il en périt deux cens soixante; les autres voulurent se sauver : mais ce fût en vain, ils furent poursuivis & atteints par les vainqueurs qui les firent tous Esclaves. Le chef des Nadouesses avertiv que sur la fin du combat quelques uns des vaincus s'étoient jettez dans leurs canots pour prendre la fuite envoia au plus vîte après eux; mais les fuiards se voiant sur le point d'être attrapez se jettérent à l'eau, aimant mieux se noier que de tomber entre les mains de leurs ennemis. Conme les Nadouessis n'auroient pas crû leur victoire compléte, si elle n'avoit été publiée, principalement parmi la Nation des Iroquois, ils choisirent entre tous leurs prisonniers les deux hommes qui avoient la mine de courir le mieux; on coupa le nez-& les oreilles à ces misérables; on leur donna les armes & les munitions nécessaires, soit pour se procurer la vie par la chasse, soit pour se garantir des mauvaises avantures, & dans cet équipage, ,, allez,, leur dit-on, chez vos gens; rendez com, pte à vos compatriotes de ce qui est arsi-"vé, & pour leur montrer que nous usons » bien de nôtre avantage, donnez de nôBARON DE LAHONTAN. 257
tre part un bon avis à vôtre Nation, se c'est qu'une autresois elle n'emploie se plus des semmes pour faire la chasse aux hommes. La raillerie avoit son sel; se mais ces nez & ces oreilles à bas la se rendoient trop sorte, n'est - il pas vrai, se Monsieur?

Le douze nous débarquâmes à un Vil-lage des Otentas; ce Païs abonde en bled d'Inde, aussi en remplîmes nous nos canots. Les Otentas demeurent sur les bords d'une Riviere assez rapide, & qui prend sa source dans les Montagnes voisines. Les Villages de cette Nation ne s'étendent pourtant pas jusqu'au haut de la Riviere; cette partie est habitée par trois autres différens Peuples, les Panimaha, les Paneasa, & les Panetonka. J'au-rois fort souhaité m'éclaireir de tout cerois fort souhaité m'éclaireir de tout ce-la par mes propres yeux; mais le tems me pressoit, & d'ailleurs j'avois déja perdu toute espérance de faire la découverte que j'aurois souhaitée au sujet des Espagnols. Je quittai donc les Otentas dès le lende-main, & quoi-que nous eussions le cou-rant, on ne laissa pas de ramer, ce qui nous sit gagner en quatre jours la Rivie-re des Missouris: le courant de cette Ri-viere n'en cédoit pas pour la rapidité au courant du Mississipi; nous remarquâmes cela en le resoulant pour arriver au pre258 VOIAGES DU

mier Village des Missouris. J'y fis une sta-tion de quelques heures, mais qui ne laissa pas de m'être utile ; car pour me récompenser de mes bagatelles, on me fits present de cent Cocs-d'Inde: il n'étoit pas difficile aux Habitans de les rassembler; car leurs cabanes en sont très-bien. fournies, & de plus il y a beaucoup de ces oiseaux dans le Païs. Nous nous rembarquâmes donc dès le même jour qui énous prîmes terre le foir à quelque distance du second Village. Comme mon descein étoit de faire là quelque séjour, nos gens tirérent les canots, & s'empressérent à dresser cabanage. Cependant nos outagamis me dirent qu'ils vouloient aller prendre langue dans le Village, & je leur donnai pour escorte un détachement de dix Soldats avec un Sergent. Cette troupe fire Soldats avec un Sergent. Cette troupe fits un mauvais voiage: pas un des nôtres ne pût se faire entendre, ils n'entendoients pas mieux le jargon des Missouris: Les uns & les autres pouvoient appeler le langage des signes à leur secours; mais apparemment qu'ils ne s'en avisérent pas. Quoi-qu'il en soit, peu s'en fallut que ce baragouin réciproque n'eût une funeste conclusion; déja les Missouris perdant patience, ou concevant de méchans soupcons, menacoient nos gens, & levoient

B'ARON DE L'AHONTAN. 259
le bras pour faire main-basse sur eux: Nosgens n'auroient pas manqué de vendre
leur vie bien chére, ainsi ç'eût été une
boucherie. Lorsqu'on étoit sur le point
d'en venir aux prises, un bon Vieillard
survint fort heureusement, & cria, prenons bien garde à ce que nous allons faire, & n'exposons point témérairement
l'honneur & le sang de la Nation: Ceséirangers ne sont pas seuls; on a découvert leur campement; ne doutons point
qu'ils ne soient soûtenus, & que leurs
gens ne se fassent plûtôt hacher en pièces
que de ne pas vanger l'insulte qu'on aura faite à leurs compagnons. Cette exhortation du Vieillard eut son effet; elle empêcha le malheur. N'allez pas me chicapêcha le malheur. N'allez pas me chica-ner sur la harangue du bon homme; je vous la donne que pour ce qu'il devoit dire, & si vous me demandez d'où j'ai apris ce qu'il avoit dit puisque nos gens ne l'entendoient pas, un peu de patience, & vous ferez satisfait. Mes Députez voiant donc que les Missouris étoient à leur égard des muets si dangereux, & qu'on n'en pouvoit rien tirer, s'en revinrent encore tous offraiez du risque qu'ils avoient couru-Quand ils m'eurent conté la chose, je vis bien que nous n'étions pas en sureté, ce qui me sit prendre de bonnes mesures pour n'être pas surpris. Vers les deux heures

260 VOIAGES DU

après minuit ceux de nos gens qui faisoient le guet entendirent du bruit, & aiant hafarde un gros, Qui va là ? on leur répondit en langue Ilinoise que deux habitans du Village demandoient à parler. Je ne trouvai pas à propos de les introduire à cette heure induë, & je les remis au Soleil lovant. Cependant nos Outagamis ne pouvoient se remettre de la terrible réception qu'on leuravoit faite au Village; ils avoient grande envie de s'en venger, & toute la nuit ils me persécutérent pour aller brûler l'Habitation: mais je n'avois garde; l'ac-tion eut été trop noire & trop barbare: je répondis que nous devions nous montrer les plus sages, & que nous voiagions pour faire des découvertes, & non pas pour massacrer; les Outagamis firent semblant de goûter mes raisons, & me laissérent en repos. Des le point du jour les deux Messagers de la nuit ne manquérent pas de revenir. Comme ils étoient chargez de nous reconnoître, & de bien s'assurer de ce que nous étions; ils nous questionnérent à toute outrance; nous subîmes une interrogatoire de plus de deux heures : Enfin nous. aiant tournez de tous les sens, & s'étant convaincus de nôtre bonne foi, ils nous priérent fort civilement de nous aprocher du Village. Mais les Outagamis faisant les fiers à leur tour dédaignérent cette invita-

BARON DE LAHONTAN. 265 tion; quand vous nous aurez rendu ce que vous nous devez, dirent-ils d'un sourcil élevé; quand le Chef du Village, qui ne s'est déja fait que trop attendre, sera venu nous rendre ses devoirs, nous verrons alors ce que nous aurons à faire. Les Députez étourdis de cette hauteur avoiiérent que nous avions raison, & nous quittérent brusquement pour aller porter nôtre plainte au Grand Missouri. Trois heures se passérent fans que personne parût; l'impatience commençoit à nous prendre, & l'on délibéroit déja sur le parti le plus convenable; mais enfin Monsieur le Chef arriva. Je pénétrai d'abord le sujet de son retardement; la crainte l'empêchoit de venir, & d'ailleurs il falloit composer les presens. Sa Seigneurie nous aborda donc, mais la terreur peinte sur le visage, & plûtôt avec l'air d'un Esclave criminel, qu'avec la contenance d'un des Maîtres du Païs. Sa suite étoit d'un burlesque qui ne me déplût pas: tous ses gens, au lieu de riches & magnifiques livrées portoient dequoi subvenir à nos besoins. Les uns étoient armez de viandes boucanées; les autres de sacs de bled d'Inde ; ceux-là , de raisins secs : ceux ci, de peaux de chevreuils teintes en diverses couleurs. Tout cela me sembloit meilleur que des révérences & des complimens ; aussi cépondis-je à cette honnêteté par d'autres

largesses, mais dont la valeur ne m'empechoit pas d'être beaucoup en retour. Après toutes les cérémonies du premier abord, & les libéralitez respectives, il sût question d'entrer en matière. Le Chef avoit pour interprétes ces deux hommes qui parloient Ilinois, & moi je me servois de mes Outagamis. Nous fîmes tout nôtre possible pour tirer quelques éclaircissemens, mais il n'y eut jamais moien de faire causer le bon homme : il déclara qu'il ne sçavoit rien, mais que nous pourrions aprendre la Carte du Païs, si nous voulions avancer sur la Riviere : Il s'en tint constamment à cette réponse, & quoique nous pussions faire le Boureau n'en voulut point démordre. Nos Outagamis pétiloient; l'opiniâtreté de ce Chef à ne rien dire leur causa un furieux redoublement de rage pour brûler; mais je tins ferme, & par de fortes remontrances je calmai leur fureur. Pour en prévenir un nouvel accès, je fis hâter nôtre départ, & le jour même de cette entrevûë, à deux heures après midi l'on se remit en canot. Après avoir remonté pendant près de quatre heures nous nous trouvâmes à l'embouchure de la Riviere des Osages; on y cabana. Nous fîmes bonne garde pen-dant la nuit; car nous fûmes presque toûjours sous les armes à cause des bœufs sauvages qui se divertissoient à nous venir lu-

BARON DE LAHONTAN. 263 tiner assez souvent. Le lendemain, pour & la tuërie auroit été bien plus grande sans une pluie copieuse qui vint mal à propos refroidir nôtre ardeur. Comme nous nous amusions à serrer nôtre proie, quelqu'un s'écria qu'il voioit des hommes, & en effet, une troupe affez nombreuse de Sauvages venoit droit à nous. Vous jugez bien, Monsieur, qu'on se mit promptement sur la défensive: Chacun court aux armes, & nous retranchant derriere la foible palissade de nôtre petit Camp, nous voiions venir l'Ennemi. Le hasard nous tira bien-tôt de cette allarme. Un de mes Soldats aiant tiré son fusil en l'air pour le mieux rechar-ger ensuite, la simple lueur de ce seu cauger entuite, la simple lueur de ce seu causa une si grande épouvante à ces gens qui
venoient à grands pas sondre sur nous,
qu'ils se débandérent, suiant çà & là comme un troupeau de moutons aux approches du Loup. C'est que l'usage du sussi
étoit aussi nouveau pour ces Peuples qu'il
l'avoit été pour les Habitans de la Riviere
Longue. Cette avanture ne manqua pas
de rallumer le courroux des bilieux Outagamis. Ils m'exhortérent au brûlement d'un ton si pathétique & si pressant, que je ne pûs m'en défendre, & ma raison succomba honteusement à la brutalité de ces desructeurs. J'eus donc la complaisance de 264 VOIAGES DU

me rembarquer dès se soir même, & de retourner sur nos pas, car nous avions laissé le Village derriere nous. Arrivez sur la minuit auprès de cette Habitation, nous attendîmes le jour dans un profond filence, & peine commença-t-il à paroître que nous entrâmes dans le Village: il étoit sans désense, ces Sauvages que nous avions fait fuir le soir précédent, & qui en étoient les Guerriers, n'étoient point encore de retour, ou peut-être étoient partis avant le Soleil, pour aller à nôtre découverte. Quoi-qu'il en foit, nous annonçames nôtre en-trée dans l'Habitation par une décharge en l'air de toute nôtre Artillerie. Jugez quel effet ce tonnerre imprévû devoit produire : dans ce moment les Vieillards, les femmes, & les enfans, s'ortirent des cabanes, & dans rune consternation d'autant plus grande qu'ils ne sçavoient quel parti prennre; ils ne voioient de tous côtez qu'une mort inévitable; seur unique ressource étoit de se jetter à nos pieds, & de nous saire comprendre par des signes, qui dans ces occasions sont une voix bien éloquente de la Nature, de nous faire, dis-je, comprendre, que nous étions les souverains arbitres de leur salut. On n'avoit pas desseur de leur ôter la vie : on leur ordonna sen furent de sortir du Village, & dès qu'ils d'enBARON DE LAHONTAN. 265 d'endroits que l'habitation fut bien-tôt réduite en cendres. Je ne vous raporte pas ce fait comme un exploit, Monsieur; c'est un crime que je vous confesse, & si mes Lettres deviennent publiques, la honte que j'aurai de ce que tout le monde sçaura cette action, me servira pour expier un si gros

peché.

Après cette glorieuse expédition nous rentrâmes dans nos canots, & nous continuâmes à suivre le rapide courant de cette Riviere. Nôtre navigation fût très-heureufe, & il ne nous arriva rien de con-sidérable jusqu'au Fleuve de Mississi. Nous entrâmes dans ce Fleuve le vinge-cinq d'as-fez bonne heure, & le lendemain après-mi-di, lorsque nous ne pensions qu'à pour-suivre tranquillement nôtre route, nous découvrîmes environ quatre cens chasseurs qui en vouloient aux Bœufs sauvages, dont les prairies sont toutes couvertes du côté de l'ouest. La rencontre étoit un peu rop forte, pour ne nous pas causer quelque inquiétude; mais nous fûmes bien-tôt rasfurez. Dès que ces Sauvages nous curent aperçûs, bien loin de s'effaroucher, ils nous firent signe de ramer vers eux. Comme nous ne les connoissions point, & que de plus leur nombre nous paroissoit dans l'é-loignement beaucoup plus grand qu'il n'é-toit, nous hésitâmes, & peu s'en fallut que Tome I.

nous ne fissions force de voiles & d'aviron. Néanmoins nôtre bon destin l'emporta, & nous allâmes aborder à une portée de moufquet au-dessus, d'eux. Nous voiant arrêtez ils accouroient en foule: mais nous qui ne prétendions pas être traitez en bœufs fauvages, nous criâmes à ces chasseurs de ne pas avancer tout à la fois, & ils virent bien à nôtre posture sière & menaçante, qu'il n'y avoit pas de sûreté à nous faire peur. Ainsi la troupe n'alla pas plus loin, & quatre des plus avancez nous aiant joints, nous dirent en Ilinois, & cela d'un ceil riant & d'un visage gai, qu'ils étoient Akansas. Nous ne nous hâtâmes point de le croire; mais après avoir examiné l'équipage, principalement leurs coûteaux, & leurs ciseaux pendus au coû, nous nous laissâmes persuader; ils portoient aussi de petites haches dont je sçavois que les Ilinois leur font present à la rencontre; ensin, je souhaitois passionnément que ce sussent salle mêmes Akansas dont Monsieur de da Salle mêmes Akansas dont Monsieur de la Salle, & plusieurs autres François ont sait mention, & cette envie valoit presque une rai-fon démonstrative pour me convaincre. Sans entrer donc dans une plus exacte difcution, nous sortimes de nos canots, & nous nous abandonnâmes avec toute sorte de confiance & de franchise à la bonne soi de ces chasseurs. Nous n'eûmes pas sujet de

BARON DE LAHONTAN. 267 nous en répentir: ils firent de leur mieux pour nous délasser agréablement la danse, le chant, la bonne chere, les presens, tout en fût. Nous n'eûmes-là ni Coméd e, ni Opéra, mais on nous donna pour specta-cle une de ces galanteries Espagnoles, que l'on nomme Combat de Taureaux. Nos Akansas nous aiant donc mené, comme par promenade, à une lieuë de nôtre débarquement, firent-là devant nous une chaf. se d'adresse & de plaisir; c'est à dire qu'a-lors ils emploient pour se divertir plusieurs ruses à la capture des Bœuss, je vous ai tracé cela sur ma Carte. Ces Sauvages nous montrérent aussi un Crocodile nouvellement tué; la manière dont ils assomment cette bête est curieuse, & je vous la décrirai quelque jour. Au reste, nôtre pause chez les Akansas ne fut aucunement profitable au bût principal de mon voiage : Ces chasseurs n'en sçavoient pas plus que moi sur l'article des Espagnols; mais aiant mis mes hôtes sur le chapitre des Missouris & des Osages, les deux dernières Nations chez qui j'avois passé, ce sont, dirent-ils, des peuples nombreux, mais lâches & perfides, sans courage & sans foi : leurs Rivieres sont fort grandes, & leur Païs bon & beau; c'est dommage qu'il soit habité par des coquins. Ce témoignage soulagea beaucoup ma conscience du remords du

brûlement, & j'eus presque regret d'avoir sauvé l'habitation des Missouris. N'aiant pû donner plus de deux jours aux Akansas, je leur témoignai une réconnoissance qui alloit jusqu'à l'estime, & nous étant rembarquez nous poursuivîmes nôtre naviga-tion jusqu'à la Riviere Ouabach: Elle est prosonde, & l'aiant sait sonder nous lui trouvâmes trois braffes & demie d'eau; c'étoit précisément la mesure que les Akansas avoient fixée: il est vrai que cette Riviere, ne paroissoit pas alors dans son cours naturel, & les Sauvages de nôtre compagnie auroient mis cent contre un qu'elle étoit ensiée. On m'assura qu'elle portoit plus de cent lieuës; je me serois fait un plaisir d'entreprendre cette navigation, & si la chose eut dépendu de moi j'aurois rémoncomme le tems me pressoit, je remontai le Fleuve de Mississipi jusqu'à la Riviere des Ilinois. Nous y arrivâmes le neuviéme d'A-wril. Ce ne sur pas sans peine, car, outre que nous eûmes vent contraire les deux premiers jours, les courans étoient fort rapides.

Puisque je quitte le Missipi pour n'y plus retourner, vous ne serez pas fâché que je rassemble tout ce que j'ai remarqué de ce Fleuve, & que je vous en donne une idée. Sa moindre largeur est de demi

BARON DE LOHONTAN. 269 lieuë, & sa moindre prosondeur, d'une brasse & demie d'eau; je ne puis vous parler si expressement de sa plus grande sargeur, ni de sa plus grande hauteur; mais à juger du plus par le moins, on conçoit aisément que le Missipi n'est pas un Fleuve du commun. Il est assez paisible dans sa course, & les Sauvages m'ont assuré qu'il n'est rapide que trois ou quatre mois de l'année. Il est très sûr pour la navigation, & je n'y ai vû ni battures, ni bancs de sable. On ne vogue pas long-tems sur ce fable. On ne vogue pas long-tems sur ce Fleuve sans trouver des Isles; il y en a beaucoup, & comme elles sont presque toutes couvertes d'arbres, cela sait une vue sort agréable dans la belle saison. Les bords de cette Riviere ne sont pas moins charmans'; vous ne voiez de l'un ou de l'autre rivage que bois, que côteaux, que prairies: Avec tout cela cette navigation est champêtre, & même affreuse, en comparaison de celle de nos beaux Fleuves de France. Pendant tout le chemin que j'ai fait sur le Mississipi, je n'ai pas remarqué que cette Riviere serpensat, & je vous dirai ici par occasion qu'il est fort rare de trouver en Amérique une Riviere qui s'écarte, qui se détourne dans son lit, en un mot qui roule ses eaux

en zig-zag.

L'air du Mississi est sain, le terroir sécond, & le climat fort propre à la propaM 3

gation des animaux. L'un des plus grands divertissemens sur cette route, c'est de voir les rivages tous couverts de Quadrupédes & de Volatiles qui paissent ensemble de la meilleure amitié du monde. Les Bœufs, les Cerfs, les Chevreuils, les Cocs-d'Inde y font par troupes. Je ne vous dis rien des bêtes & des Oiseaux qu'on voit sur cette Riviere, & qui font inconnus en Europe, il y auroit là dequoi faire un livre. A plus forte raison seriez-vous rébuté de la longueur ennuieuse de ma lettre, si je vous faisois un détail exact des chasses, des pêches, & de tous les Sauvages que j'ai rencontrez. Tout cela est spécifié dans mon Journal, & si j'avois assez de loisir & de patience pour vous le transcrire, il fau-droit vous résoudre à la lecture d'un gros volume. Pour m'en tenir à mon sujet, je n'ai pas manqué d'écrire sur ce Journal toutes les chasses, & toutes les pêches, ou que nous avons saites nous-mêmes, ou dont nous avons été les témoins, & vous seriez furpris de voir que presque chaque jour il y avoit chasse ou pêche d'une espèce differente. Il y a aussi le long du Mississi quantité d'arbres fruitiers; mais comme ils étoient dépouillez de fruits & de feuilles nous n'en vîmes que le bois. La treille n'y manque pas non plus, & elle produit des grapes & des grains d'une grosseur extraorBARON DE LAHONTAN. 271' dinaire: on fait fécher ces beaux raisins au Soleil; j'en ai mangé quelques-uns, & je les ai trouvez d'un goût excellent. Quand je vous at dit que toutes sortes de bêtes foisonnoient extrêmement sur cette Riviere, j'ai oublié d'excepter les Castors: ils y sont très rares. C'est la même chose sur la Riviere Longue; mais en récompense il y a sur l'un & sur l'autre Fleuve quantité de Loutres, & les habitans en prennent assez pour se faire de bonnes sourures, dont ils se servent en Hiver.

Le dixieme d'Avril nous mîmes à la voile, & nous voguâmes toûjours sur la Riviere des Ilinois. Nous allions à la faveur d'un vent d'Ouest Sud-Ouest, & nous fûmes si bien poussez qu'en six jours nous gagnames le Fort de Crevccaur. Monsieur de Tonti qui en est le Commandant, me reçût parfaitement bien. C'est un fort honnête homme que ce Monsieur de Tonni, & qui est tout-à-fait digne de la vénération que les Ilinois ont pour sa personne. Je me reposai trois jours dans ce poste, & cela me sembla bon depuis le long-tems que nous ne fusions que cabaner. Je trouvai au Fort de Crevecœur vingt coureurs de bois qui trafiquoient avec la Nation Ilinoise, & il ne tint qu'à moi de faire quelques échanges avec ces négocians. Nous étant suffisamment délassez, je remerciai Monsieur le

M 4

VOIAGES DU

Commandant, & nous nous embarquâmes pour le Village des Ilinois. Ce fût où nous primes terre le lendemain qui étoit le vingt. Il fallut aller changer de notte: il n'étoit pas question de rame ni de voile; nous étions obligez de faire un portage, & un portage, s'il vous plaît, qui n'étoit pas moins que de douze mortelles lieuës. Pour me débarasser au plûtôt de cette rude corvée, je me recommandai à la bonne volonté des habitans: il en agirent en galonté des habitans: il en agirent en ga-lants Sauvages, & j'eus plus de porteurs que je n'en voulois. Il est vrai que j'ou-vris d'abord mon magasin portatif, & que je lui sis faire une copieuse évacuation Je fis present aux principaux du Village d'un grand rouleau de tabac de Brésil, de cent livres de poudre, de deux cens livres de balle, & de quelques armes. La vûë de tant de richesses meurtrieres éhaussa beaucoup la générosité de mes Ilinois, car dans le nouveau monde comme dans le vieux, l'intérêt a un grand pouvoir sur la bienveil-lance. Mais ensin mes Ouvriers mirent la main à l'œuvre, & je fus si bien servi que mon portage sût fait en quatre jours. Nous arrivâmes donc le vingt-quatre à Chekakou, lieu où devoit se faire le rembarquement: ce sût-là où les Outagamis nous dirent adieu, & réprirent la route de leur Païs: Ces Sauvages me parurent très-contens de moi, &

BARON DE LAHONTAN. 273
je m'imagine que les fusils & les pistolets
dont je leur sis present en nous séparant,
avoient beaucoup de part à l'amitie tendre

qu'ils me témoignérent,

Le vingt cinq nous remîmes à la voile, & naviguant à toute force pour profiter du beau tems, nous entrâmes le vingt-huit dans la Rivière des Oumamis. Etant defcendus au même endroit où Monsieur de la Salle fit bâtir un Fort il y a plusieurs années, nous y trouvâmes quatre cens guerriers. Ils étoient tous en bonne disposition pour passer agréablement une couple d'heures, mais vous ne devineriez pas le sujet de leur belle humeur, c'est qu'ils alloient brûler à petit seu trois misérables Iroquois. Je fis ce que je pûs pour détourner le coup; j'emploiai tout mon bien dire pour persuader à ces brutaux qu'une si horrible cruauté n'étoint point de bonne guerre; mais il me fût impossible de rien obtenir, & j'eûs pour toute réponse que tous les Iro-quois étoient dignes du feu. Ces Sauvages ne le contentérent pas de me refuser la viedes trois innocens; ils prétendoient encore que nous devions prendre goût à ce fu-plice, & ils nous auroient volontiers pris à partie de ce que nous donnions quelques indices de compassion. Cette inhumanité est commune à la plûpart des Nations Sau-vages: ils voudroient qu'on prit plaisir à

MS

274 VOIAGES DU

ces barbares spectacles comme on en prendroit à la Comédie la plus burlesque, & ils se scandalisent quand vous n'éclatez pas de rire aux cris d'un homme qu'on rôtit. Les horribles tourmens qu'on faisoit soussirir à horribles tourmens qu'on faisoit souffrir à ces malheureux Iroquois me causoient une véritable horreur; & je ne pûs me résoudre à voir la fin de la piéce. Je me rembarquai donc au plus vîte; mais comme ces brûleurs s'y oposoient fortement il me fallut forger un prétexte pour les contenter. Je leur dis que mes soldats aiant fait une assez bonne provision d'eau-de-vie, ne manqueroient pas de s'en donner à cœur joie pendant la nuit, quand ce ne seroit que pour arroser le facrisice, & que dans leur ivresse ils commettroient peut être des désordres que je ne pourrois empêcher. Cette excuse aiant produit son esser le partis, & après avoir côtoié ce Lac & travertis, & après avoir côtoié ce Lac & traverse la Baye de l'Ours qui dort, nous sommes arrivez ici il y a six jours. Le Sieur de Saint Pierre de Repantigni que j'y ai trouyé, & qui est venu en remontant les glaces de Quebec, m'a dit pour nouvelles que Monsieur de Denonville jugeant la Paix avec les Iroquois convenable, & même nécessaire aux affaires du Roi, & voulant que les Nations qui sont nos Alliées soient comprises dans cette Paix, avoit envoié des coureurs pour les avertir de ne plus commettre d'hostili-

BARON DE LAHONTAN. 275 tez contre les mêmes Iroquois. J'ai encore apris un autre histoire assez planante. Nôtre Gouverneur Genéral a écrit au Commandant de ce poste ci qu'il tâchât d'en-gager adroitemeet un certain chef des Hu-rons surnommé par sobriquet, le Rat, à l'engager, dis je, à descendre à la colonie, & cela pour lui faire faire le saut périlleux de la potence. Le Rat en aiant été aver-ti a déclaré qu'il vouloit faire le voiage tout exprès pour sommer Mr. de Denonville de sa parole, & pour le défier d'en ve-nir à l'éxécution, & en effet, ce Huron part demain avec une troupe d'Outaouas & de coureurs de bois qui descendent sous le commandement de Mr. Dulhut. Pour moi j'ai déja fait prendre les devans à plu-fieurs de mes foldats par différentes occafions, & je resterai ici sept jours pour régler quelques affaires.

Voilà, Monsieur, la Rélation de mon voiage. Peut-être la trouverez vous trop abregée: mais outre que j'ai suprimé toutes les minutes qui ne m'ont point parudignes de vôtre curiosité, je n'ai pas le tems d'entrer dans tout le détail qui pourroit vous faire plaisir. D'ailleurs, il faudroit un génie plus étendu que le mien pour raffembler tout ce qui mérite de l'être, & pour le bien coudre. Je renvoie tout le reste à nôtre premiere entrevûë, je vous

M. 6

aprendrai quantité de rencontres & d'avantures que j'ai euës dans ce voiage; je vous parlerai de l'Origine, du culte, des Mœurs & des manières de ces différentes Nations, & nous ferons nos remarques fur tout cela , auffi-bien que fur l'étenduë de ce continent vers l'Ouest. En attendant vous aurez encore ici pour la bonne mefure quelques observations générales. Le Lac des Ilinois a trois cens lieuës de tour : il est placé au milieu d'un Païs assez beau . mais qui est un vrai desert; les rivages de ce Lac sont des bois de sapin & de haute fûtaie, mais fort peu de prairies. Pour la Riviere des Oumamis, c'est peu de chose, & elle ne vaut pas la peine qu'on en fasse mention. Quant à la Baie de l'Ours qui dans, elle est affez grande : c'est sur la Riviere qui s'y décharge que les Outaouas vien-nent tons les trois ans pour la chasse du castor. Au reste, on ne trouve sur cette derniere route ni batures, ni rochers, ni bancs de sable, & ce qui la rend encore meilleure, c'est que les terres qui bordent le Lac au Midi sont remplies de Chevreuils, de Cerfs, & de Poulets-d'Inde.

Au sujet de mon voiage, j'ai fait plus d'une sois résiéxion sur le peu de découvertes que l'on fait dans l'Amérique, & je me suis demandé d'où pouvoit venir le peu de succès de tant d'habiles hommes qui

BARON DE LAHONTAN. 277 ont entrepris par mer & par terre, de faire des progrès dans ce Nouveau Monde. Il me semble qu'on pourroit profiter des fautes de M. de la Salle, & de quelques autres découvreurs qui ont eu tout récemment le malheur d'échouer dans leurs defseins. L'exemple de ces Messieurs est une grande leçon, & nous aprend que tout le monde n'est pas propre à ces sortes de dé-couvertes. Je ne présumes pas assez de moi-même pour m'y croire plus propre que les autres; cependant comme il est permis à chacun de faire ses conjectures bonnes ou mauvaises, voici les miennes. Je croi qu'il est non seulement possible, mais même fort aifé de pénétrer jusqu'au fond des Païs Occidentaux du Canada, pourvû qu'on voulût observer ce qui suit. Il faudroit emploier au lieu de canots certaines chaloupes d'une telle construction qu'elles tirassent peu d'eau, legéres de bois & portatives, assez grandes néanmoins, pour contenir treize hommes avec 35. ou 40. quintaux de pesanteur, afin de pouvoir résister à la vague des grands Lacs. De plus une extréme prudence est absolument nécessaire au chef de l'entreprise : tant de santé, de courage, de vigilance qu'il vous plaira, cela ne suffit pas pour conduire trois ou quatre cens hommes en des Pais éloignez, inconnus, deserts, & où l'on

rencontre le plus souvent de très-grands obstacles: on ne peut contenir une troupe si nombreuse, formée ordinairement de gens ramassez, & parmi lesquels il se trouve des scélérats, sans beaucoup de patience & d'industrie. Les séditions, les querelles, & tout les autres desordres qui proviennent de la licence d'un soldat mal discipliné, n'arrivent que trop souvent parmi ces gens-là, & comme ils ne sont point retenus par la proximité des Villes, ils s'émancipent aisément à entreprendre par la force sur leurs supérieurs. Il s'agit en ce cas-là de dissimuler, & de fermer quelque fois les yeux de peur d'aigrir le mal : la voie de la douceur est alors le plus sûr, & même l'unique parti qu'il y ait à prendre. Les Officiers ne sauroient veiller trop exac-tement pour prévenir la mutinerie ou le complot : mais si le mal prévaut sur leurs soins; c'est à eux de faire tous leurs efforts pour étouffer la révolte dès sa naissance, & le meilleur expédient dont ils puissent se servir pour cela; c'est de persuader aux foldats qu'ils seroient perdus sans ressource si le Commandant étoit informé de la chose, & de faire bien valoir l'obligation qu'ils ont à des Officiers qui les aiment trop pour les mettre en danger d'avoir la tête cassée. D'un autre côté le Commandant doit toûjours affecter de ne rien sça-

BARON DE LAHONTAN. 2790 voir de ce qui se passe, tant qu'il n'en est pas témoin; car pour peu qu'on se cabre en sa présence, ç'en est fait de son autorité s'il ne châtie pas. Suivant donc ce que la prudence lui dictera, suivant que les conséquences lui paroîtront plus ou moins fâcheuses il doit punir ou publiquement, ou en cachette, ou différer l'éxécution. La grande précaution qu'il faut prendre pour éviter une conjoncture si délicate, c'est de passer bien des choses que la bonne & severe discipline défendroit de tolérer par tout ailleurs: Le commerce, par exem-ple, avec les femmes & les filles des Sauvages; une dispute où l'on en vient au fait .... & même jusqu'à tirer l'épée; la négligen-ce à monter la garde, enfin toutes les infractions qui ne tendent point à la révolte, toutes les fautes qui ne sont pas d'une na-ture à altérer la subordination. Une autre mesure nécessaire au Commandant c'est d'avoir un espion habile, & de le paier graffément : Celui-là sçachant tout par ce moien pourra se régler sur des lu-miéres fixes, sur des connoissances certaines pour obvier au mal, ou pour le retrancher. Le point principal est de déterrer le premier mobile & l'auteur d'une cabale; une telle découverte demande une finesse & un secret extraordinaire: mais quand on a si bien aprofondi les choses qu'il ne

236 VOIAGES DU

reste plus aucun doute touchant le coupable, c'est une nécessité absolué de s'en défaire; mais comme il seroit trop dangereux de le faire mourir à la vûë de ses partisans, on doit l'envoier en l'autre Monde par une route soûterraine, en sorte qu'il disparoisse tout d'un coup, & que ses gens

ignorent ce qu'il est devenu.

Il est aussi de la derniére importance au Commandant de gagner le cœur du sol-dat : c'est ce qui n'est pas sort difficile pourvû qu'on les traite avec honnêteté, qu'on soit attentis à leurs besoins, & qu'on leur fasse apercevoir une grande envie de pouvoir adoucir leur peine, & les soulager dans la fatigue d'un voiage si onéreux : une petite libéralité de tabac ou d'eau de vie faite à propos ; ne les obliger point à de trop longues marches; les exciter pen-dant le repos au divertissement & à la joie; leur demander conseil dans les occurences épineuses, & ne pas manquer une occcasion de les exhorter à vivre ensemble en bons camarades & en freres. Il est bon aussi de les piquer d'honneur. Vous ne sçauriez croire combien les gens de guerre s'animent quand on a l'art de leur representer qu'ils ont entre les mains la réputation des armes du Prince, la gloire & l'intérêt de la Couronne, l'honneur & l'utilité de la vation. Le motif de Religion est en-

BARON DE LAHONTAN. 281 core d'un grand secours, & il n'y a guére de machines plus propres à remuer à tour-ner ces sortes d'esprits; mais il faut que cela vienne du Commandant ou des Offi-ciers, & qu'ils s'érigent eux-mêmes en Apôtres & en Prédicateurs; car pour ce qui est des Ecclesiastiques, nous voions par expérience qu'ils gâtent tout ; ils inspirent par la superstition & par le scrupule des sentimens de crainte & de timidité aux Soldats; ils sement souvent eux-mêmes la discorde & la division; enfin ils font beaucoup plus de mal que de bien, & mon opinion est qu'il vaut mieux s'en passer dans ces sortes de voiages. Ces faiseurs de découvertes ne peuvent non plus s'étudier trop à bien choisir leur monde; car peu de gens ont les qualitez requifes pour ces tuan-tes expéditions. Il faut des hommes de trente à quarante ans, d'un tempérament sec & robuste, d'une humeur paisible, actifs, courageux, & endurcis de jeunesse à la fatigue.

Il ne me reste plus pour sinir cette pédagogie de découverte, qu'à vous saire un détail des principales choses qui sont nécessaires pour ces sortes de voiages. Parmi les trois ou quatre cens hommes on doit avoir soin qu'il y ait des charpentiers de chaloupes, des armuriers, des scieurs en long avec tous leurs outils, des chas282 VOIAGES DT.

seurs & des Pêcheurs de profession, & des Chirurgiens munis d'un étuit complet, d'onguens pour les blessures, de drogues, pour les maladies, mais sur tout d'Orviétan & de Séné. Chacun doit avoir son capot de bufle & sa paire de bottines pour se garantir des sléches, les seules armes des Sauvages inconnus, ou qui n'ont aucune communication avec nous autres Européens. Le fusil & le pistolet doivent être à deux coups, & l'épée d'une bonne lon-gueur. Item, il faut faire provision d'une bonne quantité de peaux de Cerf, d'Ori-gnal, ou de Bœuf: Ces peaux cousuës les unes avec les autres servent par le moien de piquets plantez à certaine distance, servent, dis-je, à sormer l'enceinte du Camp. J'en avois suffisamment pour garnir un quarré de trente pied sur chaque face, parce que chaque peau aiant cinq pieds de hauteur, & presque quatre de largeur, j'en fis faire deux bandes de huit peaux chaque qui étoient tenduës & levées en un instant. Des canonnieres de Cœri de huit pieds de long & six de large; deux moulins à bras-pour faire la farine du bled d'Inde, ces machines portatives font à peu près comme nos moulins à casse, mais beaucoup plus grands, & elles sont d'un usage tout à fait commode. Des clous de toute espéce, des pics, des pioches, des bêches, des

BARON DE LAMONTAN 283 haches, des hameçons, du savon, & du co-ton pour faire la méche de chandelle. Vous jugez bien, Monssieur, qu'en vous debitant tout ce fretin, j'ai devant mes yeux le Mé-moire de sournitures qu'on m'avoit dressé avant mon voiage, & que je ne fais que le transcrire. Peut-être vous seriez-vous bien passé de consideration. bien passé de tant de mitraille ; mais vous en comprendrez mieux ce que c'est que de voiager permi des Individus si peu semblables à nous, quoique d'une même est-péce, & cela pourra vous donner matiere à d'agréables & solides réstexions. Je retourne à mon Catalogue. Les presens ne sont pas la provision la moins nécessaire, bac, & saut en avoirun assez copieux magasin; on seroit mak venu les mains vuides chez les Nations que l'on découvre, & il faut donner pour faire connoissance avec lés Sauvages. Vous avez vû dans le cours de ma narration en quoi consiste la libéralité magnifique de cette bien-venuë ; tabac, eau-de-vie, coûteaux, ciseaux, éguilles, ce sont les matieres les plus riches &c-les plus précieuses, le reste est facile à deviner. Enfin, le dernier avis que je donnerois c'est de ne pas oublier l'Astrolabe, les demi cercle, les Boussoles ou compas simples & à variation, la pierre d'aiman, deux grosses montres de trois pouces de diamétre, des pinceaux, des couleurs, du papier

a dessein & autre, pour faire ses Journaux & ses Cartes, pour dessigner les bêtes terrestres, volatiles & aquatiques, les arbres, les plantes, les grains, & généralement tout ce qui peut faire plaisir aux Curieux. Il ne seroit pas mauuvais non plus que nos Voiageurs traînassent avec eux des trompettes & des violons: Cela sert à consoler & à récréer la troupe; mais cela est encore plus utile pour s'attirer la vénération des Sauvages, qui ne se lassent point d'admirer l'harmonie & les accords de ces instrumens.

Si donc par hasard, Monsieur, vous deveniez jamais Découvreur dans la partie Occidentale du Canada, fournissez-vous exactement de tous ces meubles, tant grands que petits; n'en omettez pas un seul, & comme d'ailleurs je vous connois pour un homme d'esprit, de conduite, & de détail, c'est-à-dire, soigneux, prévoiant, sage, & de bon exemple, mais sur tout modéré, patient, & d'un genie heureux & sécond en expédiens, comptez que vous passerz par tout sans trouver d'obstacle, & que vous iriez tête levée jusqu'au bout de ce Continent. Pour moi, je souhaitérois avoir assez de mérite pour être nommé Batteur de Païs en chef; je servirois en cela le Roi avec inclination, & j'exercerois ma Charge de grand cœur. Vous ne sçau-

BARON DE LAHONTAN. 285 riez croire combien l'on est aise de voir tant de sortes de choses: je n'avois pas le tems de me satiguer. A propos de satigue je commence à trouver cette Lettre bien longue. Adieu, Monsieur,

Je suis vôtre, &c.

A Millilimakinac, ce 28. Mai 1689.

## LETTRE XVII.

L'Auteur part de Missilimakinac pour la Colonie. Description de cette route. Incursion funeste des Iroquois dans l'Isle de Monreal. On abandonne le Fort de Frontenac. Le Comte de ce nom revient en Canada, & Mr. le Marquis de Denonville est rapellé.

## Monsieur,

Je croi que vous aurez reçû la Lettre que je vous écrivis de Missilimakinas datée du 28. Mai. Je n'ai rien à vous mander du séjour que je sis dans ce Fort; ainsi trouvez bon que j'en vienne tout-d'un-coup à mon départ. Je m'embarquai pour Morseal le 8. de Juin. Ma Flote étoit compo-

sée de deux canots, & douze Outaonas faisoient toutes mes troupes de débarquement. Je voiagai avec ces Forces aquatiques jus-qu'au 23. mais ce même jour-là je rencon-trai à la Riviere Creuse, Mr. Dulhut & la troupe qui m'avoient devancé. Il sut que-stion de voir si je passerois outre, ou si je ferois le voiage sous l'escorte de ce Commandant. Mr. Dulhut me sollicit fortement à prendre ce dernier parti. Vous risquez beaucoup, me dit-il, avec vôtre douzaine d'Outaouas. Sçavez-vous que ces Ma-rauts n'auront pas plûtôt aperçû quelques vestiges d'Iroquois qu'ils vous planteront-là, & s'enfuiront à toutes jambes dans les bois? Vous évitez ce péril en descendant avec nous, & je vous conseille en ami de le fai-re. La prudence le vouloit; mais la bravoure gasconne m'inspiroit autrement. Je pris donc congé de Mr. Dulbut, & je ne fus pas long - tems sans me repentir de mon courage. Mes gens aiant apris au Long Saut qu'il y avoit dans le voisinage un parti d'Iroquois furent sur le point de s'envoler dans les Forêts, & j'eus toutes les peines du monde à les retenir. Mais si vous n'aviez pû en venir à bout, direz-vous, qu'euf-fiez-vous fait? Ce que j'eusse fait? J'aurois tâché de courir plus fort qu'eux? La va-leur, oui même la valeur d'un Gascon doit céder à la prudence, & de plus la sa-

BARON DE LAHONTAN. 287 ge Nature nous ordonne de fatiguer le jaret pour le salut de la tête. Aiant rassuré mes Outaouas nous entrâmes heureusement dans la grande Riviere de leur Nation, & lorsque nous fûmes près de la Riviere du Lievre, je rencontrai Mr. de Sainte Helene. «Comme il étoit à la tête d'un gros parti de coureurs de bois, je jugeai bien qu'il alloit pour quelque expédition; mais il m'étonna beaucoup lorsqu'il me dit qu'il en vouloit aux Anglois, & qu'il avoit ordre de reprendre quelques-uns de nos Forts sur cette Nation. Sur cela Mr. de Sainte Héléne m'aprit la révolution d'Angleterre, & me fit un détail de ce grand & rare événement. Cette nouvelle me paroissoit incroiable, & si les preuves n'avoient pas été originales, j'aurois pris la chose pour un Roman. J'admirois que Mr. le Prince d'Orange eut aquis trois Couronnes sans essusion de sang; mais j'admirois encore plus que nôtre Cour avec sa fine & puissante politique, n'eut pas détourné un coup si fatal. L'étroite union de nôtre Monarque avec le Roi Jacques étant si avantageuse à la France & à la Religion Catholique, comment n'a-t-on pas mis tout en œuvre pour prévenir le détrônement & la chûte de ce pauvre Roi? Je ne doute pas que Sa Majesté ne se fasse un point d'honneur, de reconnoissance, & encore pus d'intérêt, de le rétablir : Elle 288 VOIAGES DU

ne seroit plus que Louis ledemi Grand si elle n'en venoit pas à bout; mais je crains bien que cette générosité ne coûte cher, & qu'elle n'allume une longue & sanglante

guerre.

J'arivai à Monreal le 9. Juillet. Ce ne fut pas sans avoir essuié bien du risque & de la fatigue. Il nous fallut fauter plusieurs Cataractes affreux sur la grande Riviere des Outaquas, & faire environ vingt portages, quelques-uns desquels étant de plus d'une lieuë, & afin que vous ne vous plaigniez pas, Monsieur, d'une trop grande abbre-viation, je vais spécifier la chose. De Missignation est bonne; car en côtoiant le Lac des Hurons on trouve quantité d'Isles où l'on peut se mettre à l'abri, & cabaner agréablment. Cette Riviere est difficile à agréablment. Cette Riviere est dissicile à remonter; il faut franchir cinq Cataractes, ce qui oblige à des portages de trente, de cinquante, & decent pas. Ensuite on entre dans le Lac des Nepicerinis d'où l'on fait encore un portage de deux lieuës pour gagner une autre Riviere dont j'ai oublié le nom, & sur laquelle il faut encore surmonter cinq ou six Cataractes. De là, autre portage jusqu'à la Riviere Creuse qui se décharge par de semblables chûtes d'eau dans la grande Riviere des Outaouas proche du lieu nommé Mataouan. Celle-ci méne du lieu nommé Mataouan. Celle-ci méne jufqu'au

BARON DE LAHONTAN. 280 jusqu'au bout de l'Isle de Monreal où elle se perd dans le grand Fleuve de Saint Lau. rent : quoi-que ces deux Rivieres toient extrêmement rapides dans leurs cours, elles ne laissent pas d'avoir un confluent fort paisible, & c'est ce qui forme le petit Lac Saint Louis. Au reste, peu s'en fallut que je ne périsse au Port; & voici comment. Lorsque nous passions le Saut apellé aussi Saint Louis, à trois lieues de Monreal, nôtre canot aiant tourné dans les bouillons, je fus jetté par le rapide du courant, & précipité jusqu'au pied du Cataracte sur quelques fonds plats de plusieurs pieds de profondeur: Monsieur le Chevalier du Vaudreuil qui par un hasard tout extraordinaire se trouva là, me tira de ce mauvais pas, & je reconnois avec plaisir que je lui dols la vie. Le Canot & les Pelleteries furent perdus, & l'un des six Sauvages qui étoient avec moi sut noié. C'est la seule sois dans tout le cours de ce grand voiage que je me sois vû à la porte de l'éternité: je vous avoue qu'il ne fait guére bon en cet endroit là; on y découvre un trop grand Pais, cela fait mal au yeux. Arrivé enfin à Mon-real, j'emploiai tout le premier jour à reprendre mes esprits, car j'étois épuisé d'ab-stinence & de lassitude. Le lendemrin j'allai faire ma cour à Messieurs de Denonville & de Champigni qui me gracieusérent beau-Tome I.

290 VOIAGES DU coup sur mon heureux retour. Ils me que-stionnérent sur mes découvertes, & après leur avoir rendu compte de tout, je les avertis que Monsieur Dulhut étoit en chemin pour se rendre auprès d'eux avec un bon nombre de Sauvages & de coureurs de bois, & en effet cette troupe arriva quinze jours après moi. Le Ras qui, comme je vous le marquai dans ma précédente, étoit descendu avec les autres, parût tête levée, & s'en retourna siérement chez lui, tout de même que s'il n'avoit point été mention de potence, ni de pendaison. Comme je m'imagine vous en avoir assez dit pour vous mettre en goût d'aprendre l'histoire de ce Maître Sauvage, & que d'ailleurs la lon-gneur excessive de ma dernière Lettre ne me permettoit pas de le faire alors, je vais vous dédommager, & vous dire un peu

Ce Sauvage, homme de tête, & qui n'a pas plus de quarante ans, & Chef de Guerre & de Conseil des Husons. Monsieur de Denonville lui aiant sait, il y a deux ans toutes les instances imaginables pour le porter à s'allier avec nous, il s'en dessendit long-tems; mais il se rendit ensin, & l'accord sut terminé à condition qu'on poursuivroit de concert les Iroquois à toute outrance, & qu'on ne poseroit les armes qu'a-

au long, pourquoi le Gouverneur Général étoit mortellement irrité contre le Rat.

BARON DE LAHONTAN. 291 près avoir anéanti cette Nation. Le Rat s'engagea pour lui & pour les Hurons à cette clause; & Monsseur de Denonville après avoir fait dire à ce Chef qu'il acceptoit la condition du marché, l'en affûra lui-même de vive voix. Cette derniére circonstante, qui valloit bien une ratification dans les formes, se passa le 1. de Septembre 1687. c'est-à-dire deux jours avant que je partisse de Niagara pour mon voiage des grands Lacs. Le Rat faifant donc fond fur la parole d'un Gouverneur Général, comme il auroit fait sur celle du Roi même, partit de Missilimakinas avec une compagnie de cent bons hommes, bien resolu d'aller faire quelque chose de considérable chez les Iroquois. Ce Commandant aiant pris son chemin par le Fort Frontenac s'y arrêta pour y prendre langue, & pour faire repo-fer ses guerriers. Là nôtre Huron aprit que Monsieur de Denonville négocioit actuelle-ment la Paix avec les cinq Nations Iro-quoises, & que même il attendoit dans huir ou dix jours, des Ambassadeurs & des Otages à Monreal de la part de ces peuples, pour conclure un Traité qui ne pût se rompre: ainsi, ajoûta le Commandant de Fronrenac, vos desseins ne sont plus de saiton, & je vous exhorte à retourner sur vos pas. Cette nouvelle fut un coup de foudre pour le Rat; il en connut d'abord l'importan292 VOIAGESTOU

ce, & il vit bien qu'on sacrifioit sa Nation. Cependant, comme ce Sauvage a beaucoup d'esprit, il prend son parti sur le champ: Sans témoigner rien de sa surpri-se, sans laisser échaper ni plainte en reprocle, il répond froidement au Comman-dant que son-conseil étoit trop raisonnable pour ne pas le suivre, & le laissant dans cette bonne opinion, lui & ses guerriers quittent le Fort : Mais le rusé Sauvage pensoit bien à autre chose qu'à retourner chez sa Nation. Il alla se poster avec sa troupe à l'endroit par où les Ambassadeurs & les Otages Iroquois devoient nécessaireme. Après quatre ou cinq jours les Dépu-tez des cinq Nations parurent; ils avoient avec eux quarante jeunes hommes choisis, & destinez pour rester entre les mains de pôtre Gouverneur. Le Huron en embulcade; & qui voioit tout sans être vû donna le loisir à ces malheureux voiageurs de débarquer tranquillement; mais si tôt qu'il les vit à découvert, il fondit sur eux avec les guerriers. Les Iroquois étourdis d'une rencontre aufli funeste qu'elle étoit impréwûë, ne firent pas r flexion à la loi naturelle qui est de céder à la force majeure, & de s'abandonner à la discrétion du plus fort, Leur premier mouvement sut de le deffendre; mais comme l'ennemi étoit en

BARON DE LAHONTAN. 293 plus grand nombre, & mieux préparé qu'eux, on en coucha plusieurs par terre : Les autres voiant bien qu'ils ne pouvoient éviter la mort non pas même par la fuite, implorérent la compassion du vainqueur; & furent tous faits prisonniers, ou pour mieux dire esclaves. Quand on les eut bien & dûment liez suivant la coûtume, le malin Rat leur dit qu'il n'avoit fait qu'exécuter les ordres du Gouverneur des François; que celui-ci bien informé de la marche d'un parti de cinquante Iroquois, & du tems même de leur pussage, il l'avoit envois pour les taiffer enepièces. Ces pauvres gens prirent cela pour argent comptant, & quel Européen, je vous prie, n'auroit pas donné dans un panneau si bien tendu? Ils ne doutérent done point que Monsieur de Dez nonville ne fût un fcelerat, & jugez, Mone sieur, quelles bénédictions ils donnérent à nôtre Nation. Ils contérent naivement le sujet de leur voiage au Chef des Hurons, Bils espéroient bien le faire eutrer lui & sa troupe dans les fentimens d'indignation & d'horreur qu'eux Iroqueis avoient conçû pour le Gouverneur Général. En effet, la Rat jouë admirablement le personnage d'un homme outré de colere :il déclame, il s'emporte , il écume , & jamais Acteur ne contrefit mieux le Rolland de la Scéne. Le Maître des François; s'écrioit-il; avoit

794 VOIAGES DU jetté les yeux sur moi pour me faire l'instrument de la plus noire trahison, qut sue jamais? Il n'en est pas où il pense, & je m'en vengerai quand j'y devrois périr. Puis s'adressant aux prisonniers parmi lesquels étoit le Chef de la députation nommé Theganesorens, mes Freres, leur dit-il, quoi que nous soions en guerre, je vous rends la liberté. Il ne sera pas dit que le Gouverneur des François aura trouvé en moi un infâme Ministre de sa Sélératesse. Retournez donc chez vos gens, & dites aux cinq Nations que la seule réconnoissance que je demande pour la grace que je vous fais, c'est qu'elles m'aident à me venger d'un perfide. Les Iroquois plus que perfuadez par-là de la droiture & de la candeur du fourbe ne se lassoient point de chanter ses louanges, ni de le remercier. Ils l'assurérent même, qu'en cas qu'il voulut se désunir de ce traître de Gouverneur, & faire la Paix séparément avec les cinq Nations, ils s'engageoient à faire réussir la chose par leur crédit. Quoi-que le délié Huron eut un bût bien different, il reçût l'offre avec une joie aparente, & donna de bonnes espérances pour la conclusion de cette affaire. Cependant il fit distribuer des fusils, de la poudre & du plomb aux Irequois, & les renvoia chez eux aussi contens du Rat qu'ils étoient irritez contre Monsieur de Denonville.

BARON DE LAHONTAN. 295 Le Rat, comme s'il eût apréhendé que cette machine ne fut pas suffisante pour son dessein, en sit jouer encore une autre. Arant perdu l'un de ses Hurons dans le feu de la rencontre, il retint en la place du mort un Chaouanon adopté par les Iroquois, & il en fit son esclave, & dés qu'il fut à Missilimakinat par où il avoit pris sa route tout exprès, il en fit present au Commandant du Fort. Celui-ci qui ne sçavoit pas les intentions ni les démarches de Monsieur de Denonville pour la Paix avec les cing Nations, condamna d'abord le prisonnier à être fusilé. L'Innocent sut son propre Avo-cat, & plaida sa cause le mieux qu'il pût; il ne manqua pas d'alléguer la bonne soi sur laquelle lui & ses compagnons étoient venus à la sollicitation du Gouverneur; nos gens prenoient cela pour une sable, & croioient que la craînte de la mort faisoit extravaguer ce malheureux, ou lui donnoit l'adresse d'inventer un Roman pour tacher de sauver sa vie. Les Hurons de leur côté survissient d'exécution sissent semblement favorisoient l'exécution, faisant semblant de convenir que tout ce que le Chaouanon alléguoit étoit faux, & qu'il falloit que cet esclave forgeat cette histoire, ou qu'il fût hors du sens, si-bien que sans avoir égard à ses raisons on lui brûla la cervelle. C'étoit-là précisément le souhait du méchant Rut. En effet, incontinent après le supli-

N 4

296 VOIAGES DU ce du Chaouanon le Chef des Hurons prend en particulier un Iroquois qu'il avoit depuis long-tems à sen service ; il lui donne la liberté de retourner dans sa patrie pour y passer tranquillement le reste de ses jours; mais en même tems il déteste ce qui vient de se passer; il peint l'injustice & la cruau-té du Commandant avec les plus noires couleurs, & après avoir bien exhorté son affranchi à s'en plaindre hautement aux cinq Nations, & à les exciter à la vengeance, il le congédic. Ces deux sous terrains assez bien conduits, comme vous voiez, ne manquérent pas d'avoir leur effet. Monsieur de Denouville y su trompé le premier: Ce n'est pas qu'on ne l'eût averti du mauvais tour que le Ratelui avoit joué; mais il eût la précaution de saire sçavoir son innocence ples voudroient bien l'en croire sur sa parole, il s'endormit sur les suites, & demeura fort en repos. Se flâtant même d'avoir renoué la partie il attendoit tous les
jours dix ou douze Députez pour conclure
une bonne Paix au nom des cinq Nations.
Nôtre Gouverneur se mécomptoit étrangement. Au lieu d'une Députation pacifique, douze cens guerriers Iroquois débarquérent au bout de l'Isse de Monreal, &

firent tout ce que la rage peut inspirer à une Nation séroce, & qui se croit outra-

BARON DE LAHONTAN. 297 gez. Ils pillerent & brûlerent toutes les habitations de ce canton-là, & tous ceux qui tombérent entre leurs mains furent égorgez sans distinction d'âge ni de sexe. Jugez , Monsieur , si la consternation fue grande dans Monreal ; & fi Madame de Denmalle qui s'y trouvoit enfermée avec Monfieur son époux eut belle peur. Cependant le Gouverneur Général se contenta d'envoier contre ces surieux cent soldats & cinquante Sauvages, n'olant pas affoiblir sa garnison; mais c'étoit envoier ces pauvres gens à la boucherie, que pouvoient ils en si petit nombre ? aussi furentils presque tous tuez ou faits prisonniers. De tout le détachement il ne rentra dans la place qu'un seul Soldat & douze Sauvages dont une partie portoit Mr. de Longueil qui avoir eu une cuisse cassée en combattant à la tête de toute la troupe dont il avoit été nommé le Commandant : Les autres Officiers, sçavoir Messieurs de la Ra-berre, Saint Pierre Denis, la Plante & Ville Dene, sont demeurez aux Iroquois; leur fort me paroît beaucoup plus déplorable que celui des morts; car probablement les Barbares se vangeront à loistr & de gaieté de cœur sur ces honnêtes gens. Après la désaite entière du détachement les Iroquois ne trouvant plus d'obstacles firent tout ce qu'ils voulurent. On ne peut exprimer la NS

293 Vor A C E S D U terreur & la désolation qui étoient répandues par toute l'Isle. Le mal cessa néanmoins plû ôt qu'on ne pensoit & ses guerriers, soit qu'ils apréhendassent un revers de fortune, ou qu'ils fussent las d'exterminer, se rembarquérent sans la moindre oposition, & emportérent autant de butin que leurs voitures en pouvoient contenir. Ne me demandez point comment Monsieur de Denonville ne fit pas tous les efforts qu'il pouvoit pour résister à cette invasion; ce Gouverneur avoit aparemment ses raisons, & c'est tout ce que je sçai là-dessus. Au reste, dans cette expédition les Iroquois ne perdirent que trois hommes, encore ne les perdirent-ils que par une avanture extraor-dinaire. Ces trois guerriers ajant trouvé du vin dans une habitation s'en donnérent fi bien à cœur joie qu'en peu de tems ils ne se connurent plus. Un Vacher Canadien qui étoit leur esclave depuis quelques années les voiant dans un état à se laisser tout persuader, & qui avoit eu la prudence de ne pas boire, les conduisit adroitement vers un de nos Forts : Si-tôt qu'on eut connu ce que c'étoit on ouvrit, & les Iroquois entrerent sans scavoir ce qu'ils faisoient : Une cave leur tint lieu d'apartement, & on les y laissa passer leur ivresse. A leur réveil ils furent bien étonnez, comme yous pouvez croire: je ne puis vous

BARON DE LAHONTAN. 299 dire s'ils passérent beaucoup de tems à bailler, & à s'étendre avant que d'apercevoir leur malheur; je ne sai pas non plus s'ils vomirent de grands blasphémes contre la puissante & captieuse divinité de Bacus; ce qu'on m'a donné pour certain, c'est qu'austi-tôt qu'on les entendit chanter; car ils ne manquent pas de le faire dès qu'ils se voient entre les mains de leurs ennemis, on courut à eux : Le dessein étoit de les lier pour les conduire à Monreal; mais quand les prisonniers virent les cordes ; ils s'armerent de quelques bâtons qu'on avoit laissé dans le cachot, faute de prévoiance, & se désendirent si vigoureusement qu'on fût obligé de les assommer sur la place à grands coups de fusil. On mena le Vacher à Monreal pour le faire voir à Mr. de Denonville qui l'interrogea beaucoup fur les Iroquois, & principalement touchant la derniere affaire. Le Canadien répondit à tout ; & dit entr'autres choses que le mal causé par le Rat étoit sans reméde; que les cinq Nations croiant de bonne foi la fourberie du Huron, ils avoient pris à cœur cet outrage prétendu, & qu'il seroit très mal aisé de les faire revenir ; qu'ils étoient fort éloignez de se défier de la malice du Rat, & que bien loin d'avoir aucun ressentiment contre lui, ils aprouvoient son action, disant qu'il avoit usé du droit de la Guerre; qu'ils avoient

même beaucoup d'estime & de reconnoisfance pour lui, de ce qu'il avoit désaprouvé la conduite des François, & renvoié leurs gens si généreusement, sur quoi ils étoient disposez à conclure une Paix par-

ticuliere avec lui. Voilà, Monfieur, le sujet du chagrin de Mr. de Denonville contre le Rat. Celui-ci ne s'en étonna pas beaucoup, comme yous avez vû; il brava le Gouverneur, & patis fiérement par Monreal sans qu'on osat mettre la main sur lui. Je croi qu'on sit en cela très-sagement : Les Harons n'auroient pas manque de vanger sa mort, & le reméde eut été pire que le mal. D'ailleurs, le Rat alléguoit pour sa justification qu'on l'avoit trompé; reproche que Mr. de Denopville avoit à se faire, ne pouvant s'empêcher de se reconnoître en cela le premier auteur de tout le désordre; tant il est vrai que la foi publique doit être inviolable, & qu'il n'y a point de raisons, quelques apa-, rente & quelques spécienses qu'elles soient qui puissent en dispenser. Bu refte, cette irruption des Iroquois affligea sensiblement Mr. de Denonville, & il reconnut bien: quoi que trop tard, qu'il avoit péché dans la précaution. Une autre circonstance fâcheuse, c'est que cette avanture entraînoit iné vitablement la perte du Fort Fronteuac. En effet, ce polte commençoit à manquer

BARON DE LAHONTAN. 302 de vivres, & nos gens n'ofant fortir pour en aller chercher, étoient en risque de mourir de saim. On ne pouvoit pas non plus leur envoier du secours, parce qu'on jugeoit bien que l'ennemi gardon soigneu-sement & en bon nombre les passages des cataractes; ainfile feul parti qui resteit à prendre, c'étoit de faire sauter le Fort, & de retirer la Garnison. Pour cela, il falloit en donner avis au Commandant, & comme le voiage ne pouvoit être plus pé-rilleux, la difficulré étoit de trouver quelqu'un qui voulut se hazarder. Enfin, le Sieur de Se. Pierre d'Arpentigni s'offrit d'y aller seul à travers les Bois : on admira fon courage; mais on s'en tint à l'admiration, & personne ne se présenta pour ac-compagner ce brave. Il partit donc escor-té d'une résolution déterminée, & il eut pourtant le bonheur d'arriver à Frontenas. Mr. de Valrene qui commandoit au Fort ; reçût le message avec plaifir, caressa beaucoup le vaillant Messager, & ne perdit pas de tems pour exécuter l'ordre. Il mit par des mines & avec de la poudre les quatre Bastions en état de sauter, & après avoir brûlé trois grandes barques dont on se servoit pour intimider les Iraquois dans un tems de Guerre, ou pour leur porter des Marchandises pendant la Paix, il s'embarqua avec sa Garnison, & descendant les

Cafaractes du Fleuve, il arriva heureuse ment à Moureal : Sa venuë fut une petite consolation pour Mr de Denonville qui partit aussi tôt avec ce commandant pour se rendre ici. On a aussi abandonné le Fort de Niagara. C'est un grand malheur pour les Colonies qu'on n'ait pû conserver ces deux postes : ils étoient dans une situatiou tout à-fait propre pour faire la guerre aux Iroquois. Les Sauvages nos amis & nos alliez aiant ces deux Places de retraite euffent été plus hardiment en parti, & auroient même fait des courses jusques dans les Villages des cinq Nations. D'ailleurs les Iroquois ne pouvant plus sortir de chez eux pour la pêche ou pour la chasse, sans risque d'être égorgez, & manquant par là de castors pour trafiquer des fusis, de la poudre, des balles & des filets, auroient péri faute d'avoir dequoi vivre & dequoi se défendre; du moins ils eussent été contraints d'abandonner le Pais. Mais d'un autre côté, il n'est pas possible de garder, ni d'entretenir les Forts de Frontenat & de Niagara pendant une rupture avec les Iroquois : Les Cataractes presques inaccessibles sont trop favorables à ces derniers, & dix d'entr'eux bien embufquez y peuvent arrêter mille François à coups de pierres.

Mr. de Bonaventure, Capitaine & Proprie-

BARON DE LAHONTAN 303 river de France. Il nous aporte pour nou-velle que le Roi, à la follicitation de Mrs. le Duc de Beauvilliers a nommé Mr. de Denonville Sous Gouverneur des Princes ses petits-fils., & que Mr. de Frontenac est en chemin pour venir nous gouverner encore une fois. Tout le monde ne s'accommode de pas de ce changement : Les Jesuites, sur tout, en paroissant bien mortifiez; & ils ont sujet de l'être, si ce que la Gazette scandaleuse leur attribuë , n'est point faux. On prétend que ces Révérends Peres, qui, comme vous sçavez, sont de dangereux Machinistes, noircirent, il y a sept ou huit ans, & cela de concert avec l'Intendant du Chefneau, & le Conseil Souverain, noircirent, dis je, si bien Mr. de Frontenac à la Cour, que ce fût la véritable cause de son rapel. Si cela est, il faut que ce Gentilhomme ait prouvé la calomnie; mais il n'en fera ni plus ni moins des calomniateurs. Il faut avoüer néanmoins, que ce coup imprévû les a érourdis; quelque bean semblant qu'ils fassent, leur joie paroît visiblement affectée, & ils ne sçauroient s'empêcher de se montrer assez pour faire voir qu'ils craignent le juste ressentiment du nouveau Gouverneur. Il n'en va pas de même des autres Habitans: Les Nobles, les Officiers, les Marchands, les Soldats, le gros & le menu Peuple, tous enfin ont témoigné une joie incroiable du

364 + Vollage Et Du comme les Juifs font le Mellie, & ils se préparent à célébrer sa bien venue par des réjouissances extraordinaires. Il n'y a pas just qu'aux Sauvages qui ne fassent éclater leur joie, & vous n'en serez pas surpris, Monfieur, quand vous faurez que Mr. de Fronte-nat s'etoit attiré pendant son premier Gou-vernement, l'estime, l'amour, la consiance non seulement des François, mais même de tous nos Alliez, & que les Nations circonvois nos Alliez, & que les Nations circonvoismes le regardoient comme l'Ange tutelaire du Païs. Vous ne manquerez pas de tiren de tout cela des conséquences fâcheuses
pour Mr. de Denonville: ce n'est pas ma faute; & je n'ai d'autre vûë que de vous aprendre ce qui ce passe ici. Quand à l'odeur que
ce Gentilhomme y laisse; c'est dequoi je ne
me mêle polnt: que les imputations qu'oa
lui fait soient bien ou mat sondées, qu'il
soit aimé ou bai cerres sont point mes affais foit aimé ou hai ce ne sont point mes affaires. Je ne saurois; au moins le taxer d'une table trop splendide, car je n'ai jamais eu l'honneur d'y être invité. Tout ce que je vous puis dire c'est qu'il se prépare à partir, & je croi bien qu'il a une grande impatience d'en venir-là. Pour moi, j'espére m'embarquer pour la Rochelle dans le même vaisseau qui aportera Mr. de Frontenas.

Je suis, Monsieur vôtre, &c.

### LETTRE XVIII.

Arrivée de Mr. le Comte de Frontenac. Sa réception. Son voiage à Monreal. Rétablissement du Fort de Frontenac.

## Monsieur,

On a doncadjugéla Terre de Lahontan? Ne suis-je pas bien à plaindre ? Pendant que je fais les affaires de ma Patrie, elle me met à la besace, & comme si je n'étois pas affiz malheureux de roder dans un autre Monde & parmi des Sauvages, mes propres Compatriotes me persécutent & me dépouillent de mon bien. La consolation que vous me donnez est admirable, & is tâche de la faire valoir en bon Philosophe. Oiii? je prendrai volontiers patience pendant une centaine d'années : au bout de ce terme jaurai apparemment dequoi rembourser le Possesseur ; je prouverai par de bons certificats que j'étois actuellement dans le fervice de l'Amérique. Lorsqu'on fit l'Adjudication; ainfi je ne manquerai pas de rentrer dans mon Patrimoine & j'en jouirai paisiblement tout le reste de mes jours. La difficulté ne confiste qu'à pouvoir vivre un siécle: La course est longue, & il est à craindre que je ne demeure en chemin. C'est-là, je vous assure, ce qui m'inquiéte le moins, & je regarderois une vie de cent ans comme un plus grand malheur pour moi que ne l'est la perte de ma terre. Au reste, Monsieur de Frontenac m'a régalé pour sa bien-venue d'une révocation de congé : j'ai emploié toute ma réthorique pour le fléchir, mais il n'y a pas eu moien, & comme il m'offre sa bourse & sa table, j'ai été contraint d'enrager de bonne grace, & d'obéir avec de grands remercimens. Laissons-là mes infortunes domestiques, & parlons de ce qui s'est passé depuis ma derniére.

Je ne sçaurois mieux débuter que par l'entrée du nouveau Gouverneur en cette Ville. Il arriva le quinziéme d'Octobre, & il débarqua le même jour à huit heures du soir. Le Conseil Souverain escorté des habitans sous les armes, sur le recevoir à la descente du Vasseau, & comme le Port & la Ville étoient également illuminez de flumbeaux, de lanternes & de lampes, ce-la formoit un jour artificiel fort agréable à voir. Monsieur de Frontenae marcha en pompe jusqu'à son Palais où il sut salué de trois décharges de canon & de mousqueterie, & chacun s'empressa de marquer par des seux de joie, & par d'autres réjouissan-

BARON DE L'AHONTAN. 307 ces le sensible plaisir que le retour de ce Seigneur causoit au public. Dés le même soir tous les Corps du Canada vinrent rendre leurs devoirs, & furent admis successivement à complimenter. Les Jesuites ne furent pas les moins ardens à demander audience, & l'on ne douta point qu'il n'y eut dans leur harangue beaucoup plus d'art que de sincerité. Le lendemain, Monsieur de Frontenac se rendit à la grande Eglise où l'on chanta le Te Deum : il passa le reste du jour à recevoir les visites des Dames qui avoient certaines raisons secretes pour être bien contentes, & à voir des seux d'artifice que plusieurs personnes firent jouër pour embellir la sête. Ces réjouissances augmentérent pendant cinq jours de suite, & elles ne cesserent que par le départ du Gouverneur pour Monreal. Jugez de-là, Monsieur, si ce Gentilhomme est aimé ici, & si le Roi a fait plaisir à ses Sujets de Canada de le leur renvoier. En effet, on se promet un bonheur accompli de son génie supérieur, de sa conduite sage & judicieufe, & sur tout de son beau naturel. Cette espérance est fondée sur le souvenir des dix années de son premier Gouvernement. Monsieur de Frontenac rendit au Canada le repos, l'abondance, la sûreté; on posseda pendant tout le tems de son administration ces trois avantages essentiels de la Societé

308 VOIAGES BU civile, & ce fût ce qui lui procura avec justice le glorieux tître de Redempter Pas trie. Cet éloge lui convenoit d'autant mieux s que suivant le témoignage de tous les honnêtes gens, lorsque Mr. de Frontenac-vint en Canada la premiere fois, il y trouva les Colonies dans un pitoiable état? La guerre avec les Iroquois avoit causé une désolation universelle: Ces Barbares avoient brûlé nos Plantations, ils avoient égorgé des milliers de François : Le Laboureur étoit assommé dans son champ, le Voia-geur enlevé dans ses courses, & l'altération du Commerce jettoit le Négociant dans la disette, & l'Artisan dans la pauvreté : La famine affligeoit le Pais, & comi me les habitans cherchoient à se tirer de cette misere, les Colonies se dépeuploient & devenoient à rien. Enfin, la Nouvelle France étoit perduë; elle alloit périr infailliblement si Mr. de Frontenac ne l'eut sauvée en faisant la Paix avec les Iroquois ; je croi vous avoir expliqué dans ma cinquiéme Lettre la maniere dont la chose s'exécuta. C'étoit le plus grand service que ce Gouverneur pouvoit rendre dans son poste à Sa Majesté: La guerre contre les Iroqueis est affreuse & terrible: Pourquoi plus que les autres guerres, direz vous? C'est que ces Birbares ne prennent les armes que par un motif de ressentiment, & qu'ils n'ont BARON DE LAHONTAN. 309
point d'autre but que celui de satisfaire
leur haine & de contenter leur fureur; au
lieu que dans nôtre Monde l'animosité personnelle ne domine pas dans une rupture,
& nos Nations se sont la guerre pour soutenir un droit qu'elles ont, ou qu'elles disent avoir.

Pour reprendre le fil des nouvelles, le jour du débarquement de Mr. de Frontenace Mr. de St. Valiers nôtre Evêque arriva par un heureux hasard au Port de cette Ville: Ce Prélat s'étoit embarqué le printems dernier dans un Bâtiment qu'il sit freter tout exprès pour le transporter à l'Acadie, à l'Isle de Terre-Neuve, & à plusieurs autres endroits qui sont du Diocése de Québec.

Nôtre Gouverneur s'étaut à peine donné le tems de respirer des satigues de la Mer se mit en canot pour Monreal, & m'ordonna de l'accompagner dans ce voiage. Tous ceux qui étoient auprès de lui le supliérent instamment d'abandonner ce dessein, ou plûtôt d'en disserer l'exécution jusqu'au retour du printems: on lui remontra que la mauvaise saison aiant déja commencé, il commettoit trop sa personne en s'exposant au froid, aux glaces & aux autres périls d'une route longue, incertaine, & très-hasardeuse. Vous vous souviendrez, s'il vous plaît, Monsseur, qu'en ce païs-ci l'hiver est sort diligent; il y vient à

grands pas, & nous avons en Octobre des gelées plus fortes & plus épaisses que vous n'en avez à Paris au mois de Janvier: de-mandez-en, je vous prie, la raison à Mes-sieurs de l'Observatoire; peut-être auront-ils besoin de toutes leurs longues vûës pour la trouver, car en raisonnant sur le sistéme ordinaire, il semble que la chose devroit aller tout autrement. Quoi-qu'il en foit, on ne pût rien gagner sur l'esprit de Monsieur de Frontenac, & son âge avancé, car il a soixante-huit ans, ne l'empêcha point de tenir ferme dans sa résolution. La fortune a secondé le courage du Gouverneur: Nous avons fait le voiage sans accident, & c'est aujourd'hui le septiéme jour que nous sommes revenus en cette Ville. Ce Seigneur avoit bonne envie que nous poussaissir jusqu'au lieu où avoit été le Fort qui portoit fon nom; l'abandon de ce poste lui tenoit au cœur, & il vouloit aller le rétablir lui-même à quelque prix que ce fût: mais tout Monreal s'y oposa. Les Nobles, les Prêtres, les Habitans, enfin tout le monde le pria, mais d'une manière si tendre & si pressante, de ne point s'exposer au risque des passages, des sauts & des cataractes qu'il saut inévitablement franchir qu'il se laissa toucher, & qu'il sacrifia fon panchant à l'affection de ses inférieurs. Pour se dédommager de ce facrifi-

BARON DE LAHONTAN. 311 e ; il détacha plusieurs Gentilshommes Canadiens, & cent coureurs de bois sous le commandement de Monsieur Mantet, pour aller reconnoître l'état du Fort de Frontenac. Je yous mandai dans ma derniére que Monsieur de Valrenes en se retirant avoit tâché de faire sauter les Bastions avec de la poudre : heureusement que ce Commandant avoit mal réissi; nos gens ont trouvé le dommage beaucoup moins grand qu'on ne s'étoit imaginé ; ils ont déja relevé quelques toises des murailles abattues, & ils comptent d'avoir rélevé tout-à-fait le Fort avant la fin de l'Hiver; ce font des nouvelles toutes fraîches, Monsieur de Frontenas les reçût hier au soir. Je ne veux pas suprimer une circonstance assez curieuse qui concerne le retour de ce Gouverneur. Vous avez apris par ma treiziéme Lettre que Mr. de Denonville avoit fait present au Roi d'un certain nombre d'Iroquois pour servir dans les Galéres de Sa Majesté : C'étoit adoucir la répresaille, mais non pas de beaucoup, car la vie d'un forçat ne vaut guére mieux que la mort. La plûpart de ces miférables ont succombé sous le poids de la chaîne; ils ont expiré sous la rame, ou sous les coups de nerf de bœuf; mais on a fait grace aux autres, & Monsieur de Frontenac les a ramenez avec lui. Le plus distingué de la troupe étoit dans son Pais Chef des GoyeVOIAGES DU

guans, & se nomme Oreonahé: Ce Sauvage en considération de son grade a été dispensé des Galéres, & comme il marque de l'estime pour nôtre Nation, & un grand attachement à la personne de Monsieur le Gouverneur, il lui a fait l'honneur de le loger dans son Château. Ne croiez pas pourtant que la reconnoissance soit le seul motif de cette honorable hospitalité; l'intérêt, qui, comme bien sçavez se fourre par tout, y a sa bonne part. On ménage l'Iraquois parce que l'on prétend s'en servir pour négocier un accommodement avec les cinq Nations. Ce seroit une très - bonne affaire; mais je serai bien trompé si ce projet n'avorte pas : je bâtis ma conjecture sur trois raisons qui me paroissent solides : je les ai communiquées à Monsieur de Frontenac qui ne les écouta qu'à la hâ-te, & qui m'a dit qu'îl vouloit, après le dépat des Vaisseaux, s'entretenir à fond avec moi sur cette matiere. Je passe sous silence l'entrevûe du nouveau Gouverneur avec celui qu'il est venu déposseder : la matiere est trop délicate, & j'aime mieux vous la porter que de vous l'écrire ; il y a une espèce de nouvelles qui ne doit point entrer dans la sphére des yeux, mais dans celle des oreilles, ad aurem. Monsieur & Madame de Denonville ménent avec eux en France quelques Officiers qui se flatent d'un

BARON DE LAHONTAN. 313
d'un prompt avancement par le crédit de
ces Patrons. Comme le vent d'Oüest est
clair & modéré, & que d'ailleurs la saison
de quitter le Port est sur son déclin, on
ne doute pas que les vaisseaux ne mettent
demain à la voile. Voilà tout ce que vous
aurez de moi pour cette voiture. Adieu,
Monsieur,

Je suis vôtre, &c.

A Quebec, ce 15. Novembre. 1689.

### LETTRE XIX.

Incursion dans la Nouvelle Angleterre, & dans la Nouvelle York. Funeste Ambas-sade des François chez les Iroquois. Entreprise mal concerté des Anglois & des Iroquois qui se joignent pour attaquer la Colonie par terre.

## MONSIEUR,

Vôtre Lettre a fait bon voiage: Le Mattre d'un Bâtiment Rochelois, chargé de vin & d'eau-de-vie, & arrivé à Quebec depuis environ quinze jours, a eu soin de me la faire tenir. Je voi que la curiosité vous a Tome 1.

pris de connoître à fond notre Commerçe du Canada: Je voudrois pouvoir vous satisfaire; mais cela ne se peut point à present: je ne possede pas encore assez bien la matière, & comme d'ailleurs elle n'est pas de mon ressort, je n'en ai attrapé que ce qui s'est offert à moi chemin saisant. Mais donnez-vous un peu de patience, vous ne perdrez rien pour attendre. Je vais me faire pour l'amour de vous un bon aprentis négociant; je n'obmettrai rien pour découvrir

jour sur cela des Mémoires si amples & si exacts que vous serez en état de faire la legon à bien des Maîtres. Cependant qu'il plaise à vous & à vôtre curiosité d'accepter en dédommagement de ce délai un recit de ce qui s'est passé en ce Païs-ci depuis ma derniére Lettre.

Après le départ de Mr. de Denonville Mr. de Frontenac prit possession du Fort où les Gouverneurs Généraux sont leur résidence ordinaire, & il prit ses mesures avec

le fin du métier, & j'espère vous envoier un

Mr. de Frontenae prit possession du Fort où les Gouverneurs Généraux sont leur résidence ordinaire, & il prit ses mesures avec le meilleur Architecte du Païs pour le faire rebâtir au plûtôt. Au mois de Janvier Mr. d'Iberville, l'un de nos plus braves Gentilshommes demanda & obtint la permission d'aller ruïner une petite Ville de la Nouvelle sork nommée par les Iroquois Coriar, c'est ainsi que ces Sauvages apellent aussi le Gouverneur Général de cette Colonie

BARON DE LAHONTAN. 315 Angloife. Ce dessein demandoit beaucoup de courage & de résolution. La course étoit de cent cinquante lieues d'allée, autant de retour, & cela sur les glaces, sur les neiges, & au fort de l'Hiver. Toutes ces difficultez ne sirent que piquer la valeur de nôtre Gentilhomme Canadien : Il part donc à la tête de trois cens hommes. une partie coureurs de bois, & l'autre Sauvages, & il fait une marche si secréte & si heureuse qu'étant arrivé sur les lieux sans avoir été découvert, ni sans trouver de résistance, il pilla, brûla, saccagea tout à son aise la bicoque & ses environs; pour surcroît de bonheur, il rencontre en revenant un parti de cent Iroquois, & le taille en piéces. L'exploit de Monsieur d'Iber-ville ne nous étoit avantageux qu'en ce qu'il affoiblissoit l'ennemi; mais voici une prouesse plus utile. A peu près dans le même-tems que le détachement précédent se mit en campagne Monsieur de Portneuf, aussi Gentilhomme Canadien partit de Quebec avec cent cinquante coureurs de bois & autant de Sauvages : Cette troupe avoit osdre d'aller assiéger Kenebeki, Fort apar-tenant aux Anglois, & situé sur les Côtes maritimes de la Nouvelle Angleterre, vers les frontières de l'Acadie. Nos gens arrivez devant cette Place, se mirent en devoir de l'enlever par force. Mais ils trou-

vérent à qui parler, & la garnison fit une fort belle deffense. Cependant les assiégeans se depitent & ne veulent pas en avoir le démenti : on fait donc voler contre le Port quantité de grénades, & d'autres feux d'artifice; pendant ce tems-là les Sauvages qui naturellement n'aiment pas à aprocher l'ennemi de trop près se laissent piquer d'honneur, & s'animent assez pour saper ou pour escalader les palissades de tous côtez; si bien que le pauvre Commandant se trouvant entre le seu & le ser, & ne pouvant fournir à tout fut obligé de se rendre à discretion. Tout le détachement sit bien dans cette occasion; mais on dit que les Sauvages l'emportérent sur les coureurs de bois leurs rivaux en bravoure, & que c'est aux premiers qu'on est principalement rédevable de cette conquête.

Pour vous mettre à present sur mon chapitre, vous n'aurez pas oublié, Monsieur, que nôtre Gouverneur avoit dessein de m'entretenir à fond touchant les Iroquois; il pressa savue plus loin, & sans m'en demander mon avis, il résolut de m'envoier en ce Païs-là. En esset, si-tôt que les eaux surent ouvertes Monsieur de Frontenac me déclara son dessein, & m'aprit qu'il avoit jetté les yeux sur moi pour aller faire des propositions de Paix aux cinq Nations., Par a, quel endroit, Monsieur, lui répondis-

BARON DE LAHONTAN. 377
je, ai-je pû avoir le malheur de vous déplaire? Vous même qui m'avez fait vivre si généreusement cet Hiver, vou- lez-vous me faire périr ce Printems; car le à Dieu ne plaise que je croie d'un Sei- gneur humain & magnissque tel que vous ceres, que vous cherchiez à vous défaire d'un homme qui vous est à charge., Mrs de Frontenac pour qui ma réponse étoit un vrai galimatias me dit de lui parler françois & de m'expliquer. Je lui remontrai donc hardiment que sans le vouloir & agisfant tout-à-fait en cela contre ses propres intentions, il m'envoioit à une mort cerintentions, il m'envoioit à une mort certaine & aparemment bien cruelle; que les taine & aparenment bien cruelle; que les Iroquois devenus implacables par la perfidie du Rat n'aspiroient qu'après l'occasion pour se venger, & qu'ils ne manqueroient pas celle-là; que d'ailleurs ces barbares garderoient d'autant moins de mesures qu'ils se sentent apuiez par les Anglois avec qui nous sommes en guerre depuis le détrônement de leur Roi; que ces derniers ne s'épargneroient pas dans la conjoncture à sommes en plûtôt l'horreur des cing menter la haine ou plûtôt l'horreur des cinq Nations pour la nôtre, & qu'ils ne man-queroient pas à leur fournir gratis des armes & des munitions pour les engager à nous faire tout le mal possible; que je le suplios de peser mûrement ces raisons, & qu'en cas qu'il ne les trouvât pas bon-

0 3

318 VOIAGES DU

nes, il daignât au moins avoir égard à ma soiblesse, & faire son épreuve & sa tentative par quelque autre. Aiant eu le mal-heur de ne pouvoir persuader Monsieur le Gouverneur, il persista dans sa résolution; mais il accepta mon refus, & je crois bien que j'achetai cette grace par une bonne partie du peu d'estime qu'il avoit pour moi. Il offrit l'Ambassade au Chevalier d'O qui plus docile & plus déterminé que moi s'en fit un grand honneur : Lorsque je vis ce Genilhomme s'embarquer dans un canot avec un certain Colin Interpréte de la langue Iroquoise, & deux jeunes Canadiens, je vous avouë que je sus touché de compassion pour lui, & pour ses trois compassions, & contre la politique, contre mon propre intélêt, je ne pûs m'empêcher de me souhaiter mauvais prophête. Ma prédiction néanmoins, ne sût que trop bien vérissée. Dès que la Députation parût à la vûë des Onnontagues, ceux-ci sortent du Village. & an lieu de complimenter Mon-Village, & au lieu de complimenter Mon-sieur l'Ambassadeur sur sa bien venuë, ils le bâtonnent d'importante lui & les trois personnes de sa suite. Après cette sâcheuse cérémonie & ce douloureux salut, on conduit nos gens au Village, mais avec la même civilité qu'un meneur de bêtes rétives les chasse devant soi, c'est-à dire à la mesure & à la cadence du bâton, manière

BARON DE LOHONTAN. 319
barbare de recevoir des gens qui viennent fincérement & de bonne amitié offrir la Paix. Mais ce ne fût-là que le prologue de la Tragédie. Quand nos quatre infortunez furent dans l'habitation, les anciens du Village tinrent Conseil & délibérérent fur le traitement qui conviendroit le mieux aux prisonniers. Je ne puis vous dire s'il y eût grande ou petite oposition de suffrages; mais la conclusion fût qu'on nous rendroit le paroli, & qu'on agiroit avec les quatre François tout de même que nous en avions ag: avec les Députez des cinq Nations dans l'avanture du Ches Huron nommé le Rat. Jugez par-là du mauvais effet qu'avoit produit la maligne & perside vengeance de ce Sauvage. Suivant donc la résolution des Onnontagues on devoit renvoier les Députez avec une réponse savorable; mais quelques Agmés ponse favorable; mais quelques Agniés ponse favorable; mais quelques Agmés ou Onnoyots qui les auroient guettez & attrapez immanquablement au passage des Cataractes, en auroient tué deux, renvoié un à Quebec, & emmené le quatriéme pour le faire sussiller par les Anglois. N'étoitce pas là, Monsieur, insliger bien exactement la peine du Talion? Cet Arrêt ne sus pour le plus grand malheur de nos déplorables victimes. Offeques scélérats de la Nouvelle Tork, venus tout exprès pour atiser le O 4

320 VOIAGES DU feu, & pour animer les Iroquois contre nous répresent aux Onontagues que si l'on renvoioit ces prisonniers, ils pour-roient échaper l'embuscade & que le plus fûr étoit de ne point s'en dessaisir & de les expédier sur le champ: Ils ajoûtérent que si on vouloit les leur abandonner, ils en fi on vouloit les leur abandonner, ils en feroient bonne. & rigoureuse justice, & comme ils parloient à des gens passionnez & qui ne respiroient que la vengeance, les Sauvages se laissérent prendre par leur soible & livrérent nos gens aux Anglois. Ces enragez qui, par toutes sortes de raisons, auroient dû leur sauver la vie, se firent un divertissement de leur suplice; ils brûlérent l'Interprête & les deux Canadiens, & quand au Chevalier d'o ils l'ont mené, pieds & mains hées à Boston dans l'espérance de tirer de lui quelques éclaircissemens utiles touchant l'état present de la Nouvelle France. Voilà l'histoire de cette funcste Ambassade, & on l'a sçûe par quelques esclaves qui se sont sens l'espérance de la Nouvelle Trance. Voilà l'histoire de cette funcste Ambassade, & on l'a sçûe par quelques esclaves qui se sont échapez des Iraquois. Je vous laisse à penser si cette nouvelle a chagriné Monsieur de Frontenae; je m'imagine qu'il voudroit bien m'avoir crû; il m'a fait la justice de dire tout haut qu'il avoit parlé de cette députation à vingt Ofavoit parlé de cette députation à vingt Of-ficiers, & qu'il étoit surprenant que moi feul en ait prévû le succès: une louange si douce accommodoit bien l'oreille d'un

BARON DE LAHONTAN. 321 gascon. Le vingt-quatriéme de Juin, je partis de Quebec pour venir ici: Monsieur l'Intendant & Madame son Epouse furent du voiage, & nous avions pour voiture un bon gros lourdaut de Brigantin que le Ca-pitaine des Gardes du Gouverneur Général fit constrvire l'Hiver passé. Il n'est pas besoin de vous dire que Monsieur de Frontenac menoit la bande, cela va de soi-même. Nous vognions donc fort gravement dans nôtre vénérable & pesant vaisseau, & nous sûmes près de douze jours en chemin; mais comme rien ne nous pressoit, nous allions sans impatience, & sur tout nous prévenions l'ennui en faisant une chére de Roi. Il ne nous arriva rien de remarquable sur la route, si-non qu'en passant par les Trois Rivieres; petite Ville dont je croi vous avoir parlé, Monsieur le Gouverneur fit tracer un Fort. Environ quinze jours après nôtre débarquement ici, un certain Sauvage nommé la Plake vint nous donner une chaude allarme; il assura Monsieur de Frontenac qu'un Corps de troupes compo-sé de mille Anglois, & de quinze cens Iro-quois marchoient droit à nous. On fit aussitôt traverser aux troupes une prairie qu'on apelle de la Madeleine, & aiant été joints par trois cens Suuvages amis nous campâ-mes de l'autre côté de la Ville, résolus à bien recevoir l'ennemi. Comme on n'en-

322 VOIAGES DU tendoit plus de ses nouvelles le Généralenvoia de petits partis Sauvages à la découverte; mais ils revinrent sans avoir rien vû que quelques Iroquois écartez & chassans auprès du Las Champlain, lesquels ils ame-nérent prisonniers. On sçût par ceux-ci que les Anglois s'étant rébutez à cause de la fatigue & aiant manqué de vivres, eux & leurs Alliez avoient rompu la partie. Cet avis étant confirmé par les Sauvages à n'en pouvoir plus douter, on renvoia les troupes à leurs postes. Pour moi, je sus commandé d'ici avec quelques soldats pour favoriser la moisson du Fort Rolland situé dans cette Isle ci. J'en revins accompagné des Hurons & des Outaonas qui venoient faire ce trafic de Pelleteries, dont je vous ai fait la description. Ces Sauvages s'en retournérent chez eux au bout de quinze jours, & moi après le même espace de tems, je retournerai à Quebec par le Brigantin.

Te suis, Monsieur vôtre, &c.

A Monreal se 2. Octobre 1690....

ro de caralla est, pala en aun aun autre de afor profesione de controla de con

#### LETTRE XX.

Les Anglois font par Mer une entreprise assez importante, mais qui échoue par leur faute: Lettre de leur Commandant à Monsseur de Frontenac & la réponse verbale de ce dernier. Départ de l'Auteur pour France.

# Monsieur,

Vous êtes fort éloigné je m'imagine, de me croire à la Rockelle: j'y suis pourtant, & vous sçaurez par la Rélation suivante, quel bon vent m'a jetté dans ce Port après le quel j'aspire depuis si long-tems, & dont je me croiois bien reculé. Lisez donc, c'est un recit de ce qui c'est passé en Ca-

nada depuis ma derniére Lettre.

Vers le milieu d'Octobre il arriva à Monzeal un canot qui, par ordre du Major de Quebec, rodoit du côté des ennmis: Ces navigateurs raportérent qu'ils avoient découvert proché de Tadoussac une Flote Angloise forte de trente-quatre voiles. Imaginez-vous si cet avis nous mit tous allertes & principalement nôtre Gouverneur Général, qui d'ailleurs n'est rien moins qu'endormi. Ce Seigneur sit promptement

324 VOIAGES DU,

embarquer toutes les troupes dans des Bâteaux & dans des canots avec ordre de saire toute la diligence possible, car le mal étoit pressant, & l'on ne pouvoit arriver trop tôt. Monsieur de Frontenac enjoignit de plus à Monsieur de Cailléres de faire descendre autant d'habitans qu'il s'en trouveroit de bonne volonté, après-quoi il se jet. ta dans son Brigantin, dont il maudit bien la pesanteur. On n'épargna pas l'éperon à cette monture; on pressa fortement la manœuvre; on alloit également nuit & jour dans la nécessité qu'il y avoit de devancer, l'ennemi; enfin nous emploiames si bien le tems que nous arrivâmes à Quebec le troisiéme jour de Navigation. Quand on eut mis pié anterre Monsieur de Frontenac oublia la fatigue du voiage, & ne pensa qu'à prendre ses précautions : il visita tous les postes & fit fortifier les plus foibles. No. tre artillerie n'étoit pas extrémement formidable; douze pieces de gros canon en faisoient le capital, ce qui étoit bien peu de chose pour un Quebec: Nous n'étions pas mieux pourvûs de munitions; mais le Gouverneur économisa prudemment sa foiblesse; il proportionna ses batteries, & il dispensa tout sià propos qu'il n'eut plus aucune inquiétude, & qu'il parût dans une enviere confiance d'aneantir tous les efforts des Anglois. Cependant, il est certain que

BARON DE LAHONTAN 325 la colonie avoit couru le dernier péril, & ç'en étoit fait de la Nouvelle France si les ennemis avoient sçu profiter de l'occasions.
Figurez-vous, Monsieur, qu'avant nôtre retour de Monreal, Quebec étoit ouvert de tous côtez, & qu'il n'y avoit pas deux cens François dans la Ville. Si donc les Anglois avoient fait leur descente avant nôtre arrivée, voire deux jours après, ils auroient infailliblement emporté cette Capitale, mê-me sans coup férir. Mais le bon genie de la France aveugla ces Messieurs : au lieure de venir à toutes voiles devant Quebec, ils : perdirent trois jours à un mouillage, à deux lieuës de la Place vers la pointe de l'iste d'Orleans. Là, le Commandant tenoit de fréquens Conseils de guerre avec les Capitaines & les autres Officiers de sa Flote, & à mesure qu'ils se rompoient la têre à déliberer, & à chercher les moiens les plus abregez pour faire une si belle conquête, cette conquête leur échapoit; car profitant de leur lenteur nous travaillions sans relâche à nous mettre hors d'insulte, & pendant qu'ils consumoient en vaines ... Séances un tems qui devoit leur être si cher, nos Milices & nos Sauvages arrivoient de tous côtez; si-bien que la précaution même dont ils usoient pour nous es mieux attaquer, nous sournissoit les moiens de nous bien défendre.

Enfin nos Anglois aiant eu le bonheur de convenir sur la manière d'exécuter leur grand projet, leur Commandant nommé Sir William Phips fait partir de son bord une chaloupe portant pavillon François à son Avant: elle s'aprocha de la Ville, & avertit par le son d'une trompette qu'elle vouloit parler. Auffi-tôt Mr. de Frontenas envoie à sa rencontre une autre chaloupe avec un Officier François pour écouter les propositio s La chaloupe ennemie portoit un Major Anglois qui demanda s'il ne lui seroit pas permis de rendre en main propre au Gouverneur du Canada une Lettre de la part du Commandant de la Flote. Nôtre Officier lui aiant répondu que la chose étoit faisable pourvû qu'il voulûr souffrir qu'on lui bandât les yeux, il accepte la condition & se met dans la chaloupe Françoise. On le conduisit en ceréquipage de Colin Maillard jusques dans la Salle de Mr. le Comte de Frontenac où on lui rendit l'usage des yeux. Après avoir salué nôtre Gouverneur il lui présenta une Lettre écrite en Anglois, & dont voici la traduction

<sup>&</sup>quot; Moi Chevalier William Phips com-, mandant par mer & par terre les for-, ces de la Nouvelle Angleterre, au Comte , de Frontenac Gouverneur Général de Que-

BARON DE LAHONTAN. 327 bee. Au nom de Guillaume III. & de ce Marie, Roi & Reine d'Angleterre, & 68 par leurs Ordres, je viens pour me ren- "
dre Maître de ce Païs. Mais comme je " n'ai rien tant à cœur que d'éviter l'effu- 60 fion du fang, je demande que vous aiez " à me rendre vos Villes, Châteaux, For-teresses, Bourgades, & vos personnes à " ma discretion, vous assurant toute sorte" de bon traitement, douceur & humani- " té. Que si vous n'acceptez cette proposition sans aucune restriction; je tâcherai par le secours du Ciel auquel je me
confie, & par la sorce de mes armes d'en faire la conquête. J'attens une rése ponse positive par écrit dans une heure, ". en vous avertissant que je ne serai point. d'humeur d'entrer en accommodement " dès que j'aurai commencé des hostilitez." Signé, William Phips. ..

Cette Lettre, qui étoit aparemment le résultat de tant de délibérations & de confeils, parut plus Turque qu'Angloise, & l'on ne reconnût point dans cette sommation les honnêtes formalitez que l'on obferve en pareil cas dans nôtre Europe. Aussi Monsieur de Frontenac n'eut pas plûtôt entendu l'interprétation de ce compliment qu'il en sut indigné, & se tournant vers son Capitaine des Gardes il lui comme

328 VOIAGES DU

manda froidement de faire planter une potence devant le Fort pour donner paie-ment au porteur de la lettre. Je ne sçai si ce Major Anglois entendoit nôtre langue; mais du moins sçavoit-il ce que c'est qu'un gibet; car à peine Monsieur le Gouverneur terrible par son air menaçant, & par ce grand nombre d'Officiers qui l'environpoient, à peine, dis je, eut-ils prononcé. l'Arrêt que le Major pâlit, & toute la Compagnie crût qu'il alloit tomber en foi-blesse. Il avoit grand raison de s'effraier; Monsieur de Frontenas parloit fort sérieuse-ment, & si l'Evêque & l'Intendant n'avoient intercedé puissimment en faveur de l'Etranger, on l'auroit eff. Etivement pendu. Entre vous & moi, je trouve que le Gouverneur alloit un peu bien vîte en besogne. Il prétendoit que cette Flote devoit être regardée comme un assemblage de Fourbans, de Corsaires, de gens sans aveu, puisque le Roi d'Agleterre étoit en France; mais il auroit dû, ce me semble, avoir plus d'égard pour toute une grande Nation qui a jugé à propos de chan-ger de Maître; d'alleurs le Major étoit, innocent; îl étoit venu sur la parole du Gouverneur, & celui-ci nous exposoit tous à une funeste represaille. Je ne doute point, que les deux intercesseurs n'apuiassent beaucoup sur ces raisons; quoi-qu'il en

foit, Monsieur de Frontenac mit de l'eau dans son vin, & dit d'un ton serme, mais assez rassis à l'Officier Anglois, "Allez raporter de ma part au Chef de vôtre."
Piraterie que je l'attens de pié serme, & "que je me désendrai beaucoup mieux." qu'il ne m'attaquera. Au reste, je ne 66 connois point d'autre Roi d'Angleterre ce que Jacques Second, & puis que vous se êtes ses Sujets révoltez je ne vous re- se garde que comme de misérables Corsaires, dont je ne crains ni les Forces, ni se les menaces, mais que je souhaiterois " pouvoir châtier comme vous le méritez. " N'étoit-ce pas-là paier une rodomontade par une autre? Pour comble de mépris Mr. de Frontenac finissant sa réponse jette la lettre de l'Amiral au nez du Major & lui tourne le dos. Alors l'infortuné Messager qui, à ce que je croi, pestoit bien tout bas contre la Commission, & qui auroit voulu être bien loin, tira sa Montre, & la portant à l'œuil, il ent assez de courage pour demander à nôtre Gouverneur si avant que l'heure sut passée il ne vouloir pas le charger d'une réponse par écrit; mais Mon-sieur de Frontenac se retoutnant, & lançant sur son homme des œillades assemmantes, Votre Commandant, dit-il, ne mérite " pas que je me donne tant de peine, & ce je, répondrai à fon compliment par la se 330 VOIAGES DU

Gouverneur aiant fait signe en se retirant qu'on remenât l'Officier Anglois, il sur reconduit à sa Chaloupe avec la même cérémonie qu'on avoit pratiquée en l'emmenant, c'est-à-dire qu'on lui banda les yeux; mais lui trop heureux de se voir hors de nos mains s'en retourna à toutes rames vers ses gens, & je suis sûr que l'idée de la potence lui tint bonne compagnie pendant

quelque-tems.

Monsieur William Phips, voiant qu'on avoit pris son Ambassade en si mauvaise part, réfolut d'effectuer ses menaces. Il commença dès le lendemain à faire débarquer ses troupes. Sur les deux heures après midi, soixante Chaloupes aportérent sur le sable mille ou douze cens hommes, à l'oposite de l'Isle d'Orléans, à une lieue & demie au-dessous de Québec, Ces premieres troupes restérent-là tranquillement jusqu'au retour des Chaloupes qui revinrent quelques heures après avec la même charge, & cela se fit jusqu'à trois sois sans qu'il nous fût possible de traverser ces débarquemen. Toute la précaution que le Gou-verneur Général pût prendre ce fût d'envoier au plus vîte cinquante Officiers, deux cens coureurs de bois, & tout ce que l'on pût rassembler de nos Sauvages : Nous mai châmes à grands pas vers l'endroir où

BARON DE LAHONTAN. 331 les ennemis s'assembloient, & nous nous avançâmes jusqu'à demi lieuë de ce Corps de troupes. Comme la partie étoit trop inégale pour se battre à découvert, on sur obligé de recourir à la méthode des Sauvages, c'est à-dire d'attaquer vaillamment par finesse & par embuscades. Le lieu où nous nous arrêtâmes ne pouvoit être plus pro-pre pour exécuter cette noble maniere de combattre : c'étoit un bois taillis couvert de broussailles fort épaisses, & qui avoit un quart de lieuë de traverse. Nous étant donc séparez par pelotons, nous nous ca-châmes si-bien qu'il étoit impossible de nous apercevoir. Les Anglois qui ne se déficient de rien entrérent dans le bois, & comptoient bien de le passer sans obstacle; mais ils ne furent pas plûtôtà nôtre portée que nous levant tous à la fois nous fîmes tomber sur eux une grêle de mousquéterie qui éclaircit leurs rangs : la surprise & l'étonnement ne les empêchérent pas de faire leurs décharges à leur tour ; mais au moment que nous les voirons prêts à tirer nous mettions ventre à terre, & par-là nous nous garantissions de leur feu. Mas enfin. nous étant relevez une bonne fois, & courant çà & là par bandes & par pelotons, faisant sans cesse nos décharges, nous leur. causames tant d'embarras qu'au lieu qu'ils marchoient vers la Ville en bon ordre,

332 VOIAGES DU

Tambour-battant, & Drapeaux déploiez; ils commencérent à perdre la tramontane : Ce qui les dérangea le plus, ce fut lors qu'ils aperçûrent nos Sauvages : Les Anglois oubliérent alors tout ce qui s'apelle discipline; le désordre & la consusion se mettent parmi eux; on ne voit plus aucune forme de Bataillons, de Régimens, de Compagnies : Ils courent tous pêle-mêle chacun tâchant à se sauver le premier, & mettre tous ses camarades derriere soi, tous criant à plein gosser, Indians, Indians; si bien qu'il nous sut aisé d'en tuër un bon nombre & à bon marché: Nous comptâmes environ trois cens des ennemis restez sur la Place, sans avoir perdu de nôtre côté que quatre Officiers, dix coureurs de bois, & deux Sauvages.

Le lendemain ces Messieurs voulurent avoir leur tour, & l'aparence étoit de leur côté, car outre qu'ils se tenoient sur leurs gardes contre l'embuscade, ils faisoient marcher avec eux quatre piéces de canon de bronze montées sur des assuts de campagne. Il nous en fallut donc découdre tout de bon; mais comme nous étions beaucoup plus sorts que le jour précédent, nous ne sûmes pas moins heureux. Ce n'est pas que les Anglois manquassent de courage: on peut dire même que dans cette occasion-là ils se battirent en sort braves.

BARON DE LAHONTAN. 233 gens : mais comme ce n'étoient que des hommes ramassez, & nullement instruits au métier de la guerre, ils ne sçavoient ce que c'étoit que de voir le feu sans branler, & que de tenir ferme dans l'action ; ainsi combattant en étourdis & sans aucune discipline, ils s'enferroient eux-mêmes, & ils donnoient la plus belle du monde pour se faire assommer. D'ailleurs, ces pauvres gens avoient souffert dans le voiage ; les fatigues de la Mer les avoient affoiblis, & ils auroient eu bon besoin de se reposer & de se refaire avant que d'en venir aux prises. Enfin , il manquoit une tête sur les épaules de leur Commandant : Ser William Phips étoit bien brouillé avec la prudence & la conduite militaires, & quand cet Amiral eût été paié pour nous rendre service, & pour mener son monde à la boucherie. il n'auroit pû mieux s'y prendre. Les ennemis crurent donc qu'à la faveur de leur Artillerie ils traverseroient plus aisément le bois taillis; mais ils se trompérent : il est vrai que le choc fut plus violent qu'à l'autre tentative; cependant nous les repoussames avec tant de vigueur qu'ils furent contrains de regagner bien vîte l'endroit de leur débarquement. Cette seconde attaque leur coûta environ quatre cens hommes : de nôtre côté nous n'en perdîmes pas plus de quarante tant François que Sau-

vages ; Monsieur de Sainte Héléne reçût à la jambe une blessure dont il est mort. Nôtre victoire nous enfla tellement le courage, & nous avions pris tant de goût à tuër ces étourneaux d'Avanturiers, qu'il nous prît envie de les avoir tous vifs ou morts. Dans ce dessein nous les suivîmes sans bruit jusques tout proche de leur Camp, ou pour mieux dire, de leur cabanage. Le soir aiant favorifé notre marche & notre arrivée, nous nous couchâmes sur la terre dure, résolus de passer la nuit à la belle étoile, afin de pouvoir fondre dès le point du jour sur les Anglois : mais ils nous dispensérent de cette peine-là; car vers le milieu de la nuit, nous nous aperçûmes qu'ils se rembarquoient, & nous n'eûmes que le tems de leur tuër, plus par hasard que par adresse, une cinquantaine d'hommes qui avoient, en quelque sorte, le pied levé pour fauter dans les chaloupes. Ils firent cette retraite avec tant de précipitation qu'ils laissérent sur le sable leurs Tentes & leurs canons. Tout cela fut transporté dès le matin à Quebec, pendant que nos Sauvages se dispersérent dans le bois pour visiter exa-Ctement les morts, & s'aproprier, comme par droit d'héritage ou de conquête, toute la dépouille de ces cadavres.

Quand au Chevalier Phips, il n'estimoit pas assez peu sa personne pour commander

BARON DE LAHONTAN. 338 les troupes du débarquement : Il resta sur fon Bord comme un bon Amiral, & si-tôt qu'il eut mis son monde à terre, il léve l'ancre, & vient mouiller avec quatre gros Vaisseaux à la portée du mousquet de la basse Ville. Il sit résonner d'une grande force son tonnerre pendant vingt-quatre heures, & ce long & terrible seu menaçoit d'autant plus la Ville d'être soudroiée qu'on n'avoit rien à oposer qu'une batterie de six canons à huit livres de balles: mais Mr. Phips ne réiffiffoit pas mieux sur Mer que ses troupes dans le bois taillis. Tout le furieux fracas de son Artillerie se réduisit à faire voler quelques tuiles, à découvrir quelques maisons, & le dommage fut à peu près de cinq ou six pistoles. Tous les coups blanchirent contre les murailles, & cela ne doit point vous surprendre, Monsieur, si vous vous souvencz d'un endroit de ma premiere Lettre où je vous marquois que ces murailles sont d'une pierre extrêmement dure, & qui est à l'épreuve du boulet.

Le Sur-Amiral bien déchû de ses hautes espérances, renonce à une toison qu'il s'étoit flâté d'emporter & de haute lute, & ce sier Argonaute prit tout doucement la résolution de se retirer. Avant que de partir, il envoia demander à Monsieur de Frontenac, mais d'un stile radouci & bien

336 VOIAGES DU différent de celui de la Lettre, l'échange de quelques prisonniers Anglois avec le Sieur Joliet, sa semme, sa belle-mére, & quelques Matelots que la Flote ennemie avoit pris sur le Fleuve Saint Laurent dans une barque apartenante audit Sieur Joliet. Nôtre Gouverneur Général topa volontiers à la proposition, & le marché s'exécuta fur le champ, après-quoile Commandant fit apareiller pour reprendre la route de la Nouvelle Tork. Le départ des ennemis nous fut confirmé par l'arrivée de quatre Vaisseaux qui assurérent avoir vû cette Flote fillant à pleines voiles à la faveur d'un vent d'Ouest. Ces quatre Bâtimens l'avoient échapée belle. Ils étoient tous Marchands; trois venoient de France, & le dernier chargé de Castor venoit de la Baie de Hudson. Etant entrez dans la Riviere du Saguenay par Tadoussac, & aiant eu le bonheur de découvrir les Anglois sans en être aperçûs, ils se cachérent, mirent leur canon à terre; en dressérent de bonnes batteries, & résolurent de demeurer-là jusqu'au dénouëment de la piéce. Mais aiant eu le plaisir de voir repasser la Flote ennemie au-dessous de Tadoussac, ils rembarquérent leur Artillerie, & continuant leur route agréablement & sans crainte ils mouillerent devant Quebec le douzième de Novembre. Cependant par une bisarre desti-

née

BARON DE LAHONTAN. 337
née ces Vaisseaux après avoir évité d'être
pris vinrent faire une espèce de nausrage au
Port: A peine en avoit-on tiré la cargaison
qu'il survint un froid excessif, & la glace
endommagea tellement ces pauvres Navires
qu'on sur contraint de les échouer à l'endroit nommé le Cul de Sac.

Cette gelée étoit un grand contre-tems pour Monsieur de Frontenac : tout rempli de son glorieux succès, il étoit dans l'impatience d'en informer le Roi, & il ne doutoit pas que cette affaire ne lui fit beaucoup d'honneur à la Cour. Au lieu donc qu'il auroit souhaité de dépêcher un Courier aî-lé, si la chose étoit possible, & s'il y avoit un Mercure autre part que dans le Pais des Fables, il se voioit reculé jusqu'au Printems prochain pour mander à Versailles Péchausourée des Anglois, grande mortification pour un homme en place, & pour un bon Courtisan. De mon côté, sans vouloir faire comparaifon avec nôtre Gouverneur, je n'étois pas moins chagrin que lui, & me croiant obligé de me morfondre encore cet Hiver en Canada, je donnois des bénédictions à rebours au Dies Borée, & à sa bise précoce. Nous en sûmes quittes pour la peur néanmoins: une pluie imprévûë, & qui produisit un dégel, nous mit hors d'intrigue. Monsieur de Frontenac prenant avidement l'occasion fix Tome I.

338 VOLAGES DU

aussi-tôt agréer & apareiller une Frégate délagréée, & ses ordres furent exécutez avec tant de diligence qu'en moins de deux ou trois heures, le lest, les voiles, les cordages, les mâtures, enfin tout le Vaisseau fût en état. Je lorgnois ce préparatif, & j'avois un ressentiment que je n'y aurois pas la moindre part. J'étois même bien résolu de presser sortement mon congé si l'on ne me l'offroit pas dès que la Frégate seroit équipée: mais Monsieur le Gouverneur Général me prévint. Il me dit qu'il avoit jetté les yeux sur moi pour porter à la Cour la nouvelle de l'entreprise des Anglois; que c'étoit une bonne occasion pour me faire connoître, pour rétablir mes affaires domestiques, & pour avancer ma for-tune; mais qu'il falloit tâcher de faire un voiage qui fût court & bon, que le plûtôt que je pourrois arriver en France ce seroit le meilleur, & sur tout que je devois m'armer de courage, & prendre la résolution de périr plûtôt que de me rendre à quelque Vaisseau des ennemis, ou de relâcher en quelque Port que ce fût. Je vous laisse à examiner si une telle exhortation étoit conforme aux régles de la prudence; mais elle flâtoit mon humeur gasconne, & ç'en étoit assez pour me la faire prendre en trèsbonne part. Pour mon adieu, Monsieur de Frontenac me fit present d'une Lettre de

BARON DE LAWANTAN. 227 recommandation & de bonne encre à Monsieur de Seignelai. Je partis donc le vingt-six de Novembre, chose inouie, & un si furieux vent Nord-Est nous surprit à l'Isle aux Coudres, qu'après avoir mouillé nous pensames chanfir sous les ancres durant la nuit. Depuis ce danger nous n'essuiames qu'une seule tempête : cependant, nôtre traversée n'a pas laissé d'être assez longue, à cause que les vents contraires que nous avons trouvé à cent cinquante lieues des Côtes de France nous ont obligé de louvoier. Mais enfin, je suis débarqué heureusement, c'est le meilleur que j'y trouve. J'apris que vous êtes en Province, & que Monsieur de Seignelai est dans l'autre monde. La Marine & les Colonies de l'Amérique perdent infiniment à ce Ministre; mais que dites-vous de mon sort avec ma Lettre de ma recommandation? Je parts demain pour Versailles.

Je suis, Monsieur, vôtre, &c.

A la Rochelle, le 12. 7 anvier 1692.

### LETTRE XXI

Description des Bureaux des Ministres d'Etat: les services mal récompensez à la Cour.

# Monsieur,

Il y a deux mois que je reçûs à Paris une de vos Lettres. J'ai différé à vous répon-dre jusqu'après la conclusion de mes affaires, & en effet l'embarras où j'étois ne s'accordoit guére avec le tems, ni l'envie de faire des rélations. A present que je me retrouve à la Rochelle où ma principale occupation est de regarder le vent, il est juste que je vous paie l'intérêt d'une si longue attente, & que je vous rende compte de mes prouesses de Cour. Ma premiere: démarche à Versailles fût d'aller à l'adoration de Monfieur de Pontchartrain successeur de seu Monsieur de Seignelai. Te crus devoir presenter au Ministre vivant & régnant la Lettre de Monsieur le Comte de Frontenac en ma faveur pour le Ministre défunt & oublié. Monsieur de Pontchartrain en parut content, & me marqua qu'il vouloit avoir égard à mes services, & aux bons témoignages que l'on rendoit de moi.

BARON DE LAHONTAN. 341 Le voiant en si belle disposition je lui étalai tous mes malheurs domestiques, & après lui avoir fait comprendre que j'avois besoin de tout moi-même pour poursuivre une main-levée de mes biens qu'on avoit saisis, & pour terminer plusieurs procès, je le supliai de m'obtenir la permission de me retirer de la Colonie.,, J'étois déja bien ce informé, répondit le Ministre, de la " mauvaise situation de vos affaires, & je mauvaise situation de vos affaires, & je d's souhaiterois pouvoir contribuer à les remettre sur un meilleur pied. Il est raisonnable que vous y fassiz vous même tous vos essorts, & vous aurez du tems suffissamment pour cela. On vous permet de rester en France jusqu'au départ des derniers Vaisseaux pour Quebec: mais le Roi ne veut point que vous quittiez le service de l'Amérique, & il faut vous tenir prêt pour y retourner. "Ce sut à moi de baisser la tête, & après avoir sait une prosonde révérence, je me retirai. Je m'acheminai de ce pas vers Paris tout rêveur, & saisant réslexion que j'allois me battre contre Messieurs de la Chicane, Nation qui fait la guerre à coup sûr, & contion qui fait la guerre à coup fûr, & conséquemment plus redoutable que les Iro-quois. En effet, des que je commençai à parler d'affaire avec les principaux de ma famille, ils convinrent tous à me renvoier à la consulte des meilleurs Avocats. Ceux-

P 3

342 VOIAGES DU

ci me donnérent une affluence de mots, discoururent long-tems, citérent Cujas & Barthole, me montrérent le pour & le con-tre; puis la conclusion fût que j'avois affaire à forte partie, & que tout au moins, je devois m'attendre à de grandes lon-Queurs. Une si fâcheuse prophétie, jointe à ce qu'il falloit paier très-grassement ces. Qracles, me découragea tout-à fait, & j'aimai autant renoncer à ma légitime que de me briser contre le pot de fer. J'avois donc bonne envie de laisser tout-là. Cependant, à la sollicitation de ma amis, & par le conseil des Avocats qui me croiant peut-être bien chargé des plumes du nou-veau monde, craignoient que la proie ne leur échapât, je me laissai aller à demander une provision sur mes biens, quoi-que saiss, & je demandai cela en vertu de ce que j'étois actuellement dans le service. Mais j'eûs tout lieu de me répentir de cet-te procédure. Je m'épuisai de forces & d'argent à solliciter, & le pis est que je n'y gagnai rien. Le crédit & la faveur des gens, contre qui je plaidois m'arrêtérent par tout, & d'ailleurs la somme qu'on auroit pû m'adjuger en bonne justice se réduisoit à si peu de chose qu'elle n'eût pas sussi pour les dépens de la poursuite. Je me trouvai donc bien-tôt à sec, & assez embarrasse où trouver des ressources. Messieurs de Bra-

BARON DE LAHONTAN. 343 gelone sont de fort honnêtes gens, comme bien sçavez; mais ils sont incomparable-ment plus de cas du précieux métal que des personnes de leur sang : j'ai reçû de leur part des conseils tant & plus; mais pour aucun secours effectifs, point de nouvelle, & j'étois mal si je n'avois rencontré que des amis de leur générosité. Monsieur l'Abbé d'Ecouttes en a mieux agi ; aiant égard à mes pressans befoins, & sçachant d'ailleurs que je n'ai contribué en rien à ma mauvaise fortune, il tira de son tresor une centaine de Louis, & m'en fit present. Cette somme m'a servi à paier les frais d'une Chevalerie de Saint Lazare ; on m'a fait l'honneur de m'aggreger à cet Ordre, & je ne deshonore pas le bon Saint qui en est le Patron n'étant guére moins pauvre que lui: mon installation se fit dans la chambre de Monfieur de Louvois, & cette cérémonie dura bien moins de tems qu'il n'en fallut pour compter au trésor la somme dont le Roi gratifie le nouveau Chevalier. Outre ce petit avancement, je comptois que le généreux Abbé d'Ecouttes me mettroit sur le corps quelques bénési-ces simples dont il pouvoit se décharger aisément sans faire une bréche considérable à sa fortune; mais il allegua certaines rai-sons de conscience pour s'en dispenser, & je croi que son grand scrupule étoit la crainte de pécher contre la retention. Je sus donc obligé de prendre mon parti, & de me résoudre à devenir solliciteur d'emploi. Oh le malheureux métier! je ne croi pas qu'il y en ait au monde de plus mortifiant pour un honnête homme. Figurez-vous Versailles comme un champ roial où dans l'espérance d'une ample moisson qui souvent se trouve très modique, & encore plus souvent n'est sien du tout, on séme l'argent à poignée. Encore est-ce peu de chose que cela en comparaison de la patience qu'il faut exercer au souverain degré. Vous êtes-vous promené long-tems devant la porte ou dans la cour de Monsieur de Pontchartgain? Avez-vous eu l'honneur de percer jusqu'à son antichambre & d'y rester cinq ou fix heures, à quoi aboutit ce manége qu'il faut recommencer tous les jours? à bien se presser, & à se démêler assez de la foule pour être aperçû du Ministre qui quelquefois fait semblant de ne vous pas voir, & qui tout au plus paie d'un petit coup de tête, ou d'un regard favorable tous les grands mouvemens que vous vous donnez pour lui témoigner vôtre vénération. Si vous avez le bonheur de lui prefenter un Mémoire herissé de cinquante Monseigneur donne votre Placet à un Se-eretaire qui le suit : celui-ci le porte aux

BARON DE LAHONTAN. 345 Sieurs de la Touche, de Begon, & de Saluberri: il vous faut courir promptement mendier à force de pistoles la faveur des laquais de ces Commis, sans quoi vous vous enrumeriez à la porte de leurs Bu-reaux, & la destinée d'un Officier dépend ainsi d'un saquin de valet. Il saut tâcher d'avoir un Patron, direz-vous; & où le prendre ? Les Grands Seigneurs font des Saints qui ne guérissent plus de rien; leur crédit est à bas, & quelque forte que puisse être leur récommandation, Monsieur le Ministre n'en va pas moins son chemin. Autrefois il faisoit bon être le bâtard, le laquais, le Vassal d'un Grand; on pouvoit dans ces conditions-là compter sûrement sur la fortune; mais ce tems-là n'est plus, ou du moins il ne se trouve encore que chez quelques Princes ou Ducs de la première faveur. La grande difficulté est d'attraper leur protection; il faut bien des machines pour en venir à bout, & souvent vous vous slatez que ces Altesses & ces Grandeurs prennent vos intérêts fort à cœur, lorsqu'ils sont tout de glace pour vôtre service, vous êtes encore trop heureux si les promesses de ces Grands ne sont pas une eau benite de Cour, & s'ils ne vous desservent pas sous main. Il ne faut pourtant pas s'étonner que le Patronat soit si rare. Vous sçavez, Monsseur, que pour

346 VOIAGES DU

entretenir le courage & la valeur parmi la noblesse de France, on l'a tirée de l'occasion des délices en la réduisant à une plus qu'honnête pauvreté : ainsi ce petit nom-bre de Princes & de Ducs, qui partagent entr'eux toutes les graces, aiant à demander du pain pour une quantité de parens & d'alliez, n'oseroient s'emploier pour ceux qui ne leur apartiennent point, enquoi, comme vous voiez, ils n'ont pas tout le tort. Ces Grands font d'autant mieux de ménager leur faveur, que les Ministres toûjours apuiez par le Prince, & fiers de n'avoir que lui seul au-dessus d'eux, se sont mis sur le pied de resuser indifféremment tout le monde, & n'ont égard au rang & à la qualité qu'autant qu'il leur plaît. Le Roi le veut, le Roi ne le veut pas, c'est avec cela qu'ils ferment la bouche aux premiers de la Cour, & qu'ils se débaraf-sent de leurs sollicitations. Cependant, sous le nom du Roi, Messieurs les Miniftres ont carte blanche: ils disposent des Charges, & font tout ce qu'ils veulent sans être obligez de prendre compte, tant Sa. Majesté se repose sur leur zéle & attachement à son service. Toute leur dépendance consiste à suposer devant le Roi aux; Officiers qu'ils veulent avancer un mérite qu'ils n'ont pas, ou à exagerer celui qu'ils ont. Quant à ceux qui n'ont pas le bon-

BARON DE LAHONTAN. 347 heur de plaire, on reçoit leurs Mémoires, mais on a grand soin de les suprimer, & silon parle au Prince de ces malheureux, ce n'est que dans la vûë d'augmenter leur difgrace & leur reprobation. Pour ce qui est du vrai merite, & des égards que la justice voudroit qu'on eut pour ceux qui se distinguent dans le service, c'est ce que ces fortes de Ministres ont grand soin d'écarter : La vertu toute nue passe pour un monstre à leurs Bureaux, & au lieu d'y recevoir sa récompense, elle ne doit s'attendre qu'à des rebuffades & qu'à des mépris. J'ai dit ces sortes de Ministres, car ils ne sont pas tous de cette mauvaise tournure : j'en connois qui sont fort honnêtes gens, & qui défendent à tous leurs Domestiques de se mêter aucunement des affaires, ni de rien prendre en yûë d'en avancer le succès, & leurs Commis même, ne sont pas exempts de cette Loi. Mais il faut convenir que ces Ministres équitables sont en très petit nombre, & que s'ils ne sont pas réduits à l'unité, ils en aprochent de bien près. Il y en a plus de ceux dont les Suif-ses & les Laquais ont les mains toûjours ouvertes pour recevoir les pistoles des prétendans, & qui par-là font les Agens & les Courtiers d'un sordide & honteux trafic que le Maître fait de son pouvoir & de sa pro-bité. Vous ne sçauriez croire, Montieur,

348 VOIAGES DU

combien il est important d'acheter la protection & l'apui de certains Laquais: Je n'outrerai rien quand je vous dirai que cette canaille peuple par son crédit les Ar, mées d'Officiers. Aussi Dieu sçait avec quelle souplesse on leur fait la Cour ; on les aborde le chapeau à la main; on se courbe en les saluant : tant qu'on leur par, le le terme honorifique de Monsieur, est fourré par tout, & pour peu qu'on crût la chose utile on iroit jusqu'au Monseigneur, voire jusqu'à la Grandeur. Mais on réserve ses grands mots pour les Maîtres. Je ne scai où nos Ministres & nos Secretaires d'Etat ont pêché la prétention de se faire ainsi qualifier : c'a été aparemment nos Evêques qui leur en ont indiqué la source, Qioi qu'il en soit, les Ministres se maintiennent parfaitement bien dans la posses, sion de ces superbes tîtres, & il n'y a pas jusqu'aux Officiers Généraux, qui parlant à un Secretaire d'Etat n'ait toûjours à la bouche le Monseigneur & la vôtre Grandeur; vous verrez qu'à la fin cela ira jusqu'à l'Excellence. Enfin, Monsieur, c'est un déligréable Pais que le Pais des Bureaux, & un pauvre Officier qui pour des d'y voiager doit faire bonne provision de patience; il faut être d'une attention infatiquable sur les moiens de paryenir à ses

BARON DE LAHONTAN: 349 fins, & la seule moitié de ces moiens suffiroit pour pousser tout honnête homme à ... bout. Vous ne trouvez que des piéges sous vos pas, que des obstacles en vôtre chemin: Si vous n'avez pas d'autre recommandation que vos bonnes qualitez & que vos services, vous serez bien habile si vous pouvez déconcerter les ruses, les finesses & les machinations qu'on opose à toutes vos démarches, il faut au moins vous attendre à être traité de haut en bas, & à essuier les plus indignes bassesses ce qui le plus souvent se termine au chagrin & au desespoir. Somme totale : les injustices qui se commettent à ces Bureaux, & cela, comme je le veux croire, à l'inscû du Roi, font inconcevables, & il y auroit de la matiére pour un gros livre. J'éprouve à mes dépens la vérité de tout ce que je viens de vous dire. Je me suis donné toute l'agitation possible pour obtenir quelque avance, ment; mais parce que ma finance s'est trouvée trop courte, & que d'ailleurs je manquois de Patron, tout ce que j'ai pû alléguer de mes courfes, & de mes avantures du Canada, n'a pas produit le moindre effet, car je compte pour rien ce qu'on m'a donné pour derniere réponse & pour décision. Le Roi, m'a t'on dit, ordonne à Mr. de Frantenac d'avoir soin de vôtre fortune, & de vous placer le plus avantageu350 Voraces Du fement qu'il lui sera possible quand l'oc-casion s'en présentera. C'est à dire en bon-François, que me voilà renvoié à la discrétion d'un Gouverneur qui a bien d'autres Créatures que moi à pourvoir, & qui, .. après-tout, ne peut me donner qu'une misérable Charge de Capitaine Canadien. Je ne laissai pas de recevoir ce bien-fait imaginaire comme si c'eût été un avantage effectif, & je courbai plus d'une fois ma grande figure, en disant que Sa Majesté & sa Grandeur m'honoroient beaucoup au-delà de mes mérites. Avec un si beau présent je me suis rendu ici en toute diligence pour me rembarquer : je dois le faire au premier bon vent dans l'Honoré, Vaisseau que Mr. l'Intendant de Rochefort nous donne, & qu'ila fait équiper depuis peu pour ce voiage. Le Chevalier de Manpeon doit être des nôtres, & Mr. l'Intendant me l'a très expressément recommandé. Ce jeune Gentilhomme, qui par parenthése, est Neveu de Madame de Pontes chartrain est attaqué d'une violente envie de voir la Nouvelle France, & tout ce qu'on 2 ... pû lui dire pour le détourner de ce dessein n'a fait que le piquer davantage. Mr. le Comte d'Aunai nous convoie jusqu'au Nord & ... Sud du Cap de Finisterre, & doit nous laisser

de cette hauteur pour revenir à Rochesort. Je suis, Monsseur vôtre, &c. A la Rochelle le 26. Juillet 1691.



### LETTRE XXII

Départ de l'Auteur de la Rochelle pour Pour le Quebec : sa Navigation jusqu'à l'entrée du Fleuve Saint Laurent. Rencontre d'un Vaisseau Anglois qu'il combattit. Son Vaisseau échouë. Navigation du Fleuve Saint Laurent. Nouvelle qu'un Parti d'Anglois & d'Iroquois a défait un Corps de Troupes. Françoises.

### MONSIEUR,

Deux jours après que je vous eus écrit, nous apareillâmes de la Rade de la Roshel-le, pour faire la grande traverse de Canada. Le 5. Août nous aperçûmes un grand Vaisseau à qui Monsieur le Comte d'Aunai donna chasse, & comme le sien étoit meilleur voilier, au bout de trois heures il se trouva bord-à-bord de ce Navire, lequel arbora sur le champ son Pavillon Génais. On tira quelques coups de Canon à son Avant pour l'obliger d'amener, mais l'obstination du Capitaine sut cause que Mr. d'Aunai sit tirer sur le Corps du Vaisseau : Cette bordée aiant couché quatre ou cinq Matelots sur le tillac, la fraieur saisse l'é-

352 VOIAGES DU quipage; ce qui obligea le Capitaine de se mettre dans la chaloupe & de porter ses passeports & ses connoissemens à bord de Monfieur d'Adnai. Le 10: après avoir pris hauteur, & les pilotes s'estimant être Nord & Sud du Cap Finisterre, Mr. d'Aunai m'envoia son canot pour me dire qu'il s'en retournoit. Je lui écrivis une lettre de remerciment. Le Pere Becheser Jesuite, qui avoit été plusieurs années Supérieur du collége de Quebec, où il alloit encore en la même qualité, fut obligé de prendre cette occasion pour retourner en France, s'étant trouvé toûjours incommodé depuis le prémier jour que nous mîmes en mer. Le 23. d'Août nous essuiâmes un gros coup de vent de Nord Ouest, qui dura vingt-qua-tre heures, à cent lieues du banc de Terre-Neuve. La tempête étant finie, il survint un vent de Nord-Est qui nous poussa en dix ou douze jours à l'entrée du Fleuve Saint Laurent. Le 6. Septembre nous déconvrîmes un Vaisseau qui de la Côte de Gaspé portoit sur nous à pleine voiles. Nous crûmes d'abord qu'il étoit François, & qu'il venoit de Quebec, mais sa manœuvre nous l'aiant fait connoître une heure après pour ennemi, nous nous mîmes en état de combattre, & comme il n'étoit pas plus d'une lieue au vent lorsque nous le connûmes pour tel, il ne tarda pas en arrivant à pleis

BARON DE LAHONTAN 353 nes voiles; de se trouver bien-tôt à la portée du mousquet. Il arbora d'abord pavillon Anglois & nous lâcha sa bordée. Nous arborâmes aussi le nôtre, & le paiames de la même monnoie. Le combat dura deux heures, & le feu qui, pendant tout ce temslà ne discontinua point de part &, d'autre, fut assez violent; mais comme la mer étoit agitée, nous fûmes obligez de nous quitter à l'entrée de la nuit sans nous être fait grand mal. Deux matelots estropiez, vingt-huit ou trente coups de boulet dans nos mâts, dans nos vergues & dans les œuvres mortes, firent tout nôtre dommage. Deux jours après nous rencontrâmes Monsieur Duta, qui montoit le Hazardeux ; & s'en retournoit en France, convoiant dix ou douze Vaisseaux Marchands. Il me donna des rafraîchissemens, & il m'aprit quelques nouvelles du Canada qui me firent plaisir. Nous poursuivimes nôtre route malgré le vent de Sud-Oüest, qui nous obligea de courir bord sur bord jusqu'à Portneuf près de Tadoussac. Nous échouâmes en ce lieulà par la faute du Pilote Côtier, qui pour s'être obstiné à donner sonds trop près de terre, pensa nous faire périr. A minuit le Vaisseau donna de su sortes culées que je le croiois entre-ouvert; mais la marée se retirant peu à peu, il demeura couché sur le côté sans paroître endommagé. Je fis « porter aussi tôt un ancre de touée au largue, amaré à plusieurs grêlins épices boutà-bout, & le lendemain la marée aiant remonté & remis le Vaisseau à slot, je sis haller dessus avec le Cabestan. Le 13. nous

mouillâmes près de l'Isle Rouge, & le lendemain 1 4. nous franchîmes ce passage sans danger, à la faveur d'un beau frais de

Nord Eft.

Le 15. nous mouillames à l'Isle aux Lierres. Le 16. nous passames l'Isle aux Coudres, le 17. nous arrivâmes à la traverse du Cap Tourmente, & le jour suivant nous ancrâmes dans ce Port. Au reste, de l'embouchure du Fleuve jusques ici, nous naviguâmes avec le plus beau Soleil qu'on puisse souhaiter. Comme nous ne pouvions avancer qu'en louvoïant, cette allure me donna moien de reconnoître en même tems le deux bords, & de considérer les Côtes opofées. Je demandai aux Pilotes, voiant tant de Rivieres à la Bande du Sud, pourquoi les Vaisseaux avoient accoûtumé de ranger la Bande du Nord, où il ne se trouve que le mouillage des Papinachois; les Sept Isles & Portneuf. Ils me répondirent que la trahison ordinaire du fougeux vent de Nord Oüest, qui régne les trois quarts de l'année sur ce Fleuve, étoit caufe qu'on n'osoit s'éloigner de la Côte du Nord, & qu'il n'y a que les mois de Juin,

BARON DE LAHONTAN. 355 Juillet & Août qui puissent être les assurateurs d'un Vaisseau qui rangeroit celle du Sud. Sur ce pied-là, je juge que cette navigation du Sud seroit sans cela plus belle, plus facile & moins dangereuse que l'autre, parce qu'on pourroit moüiller tous les soirs à l'entrée des Rivieres qui se déchargent le long de cette Côte, & qu'ainsi l'on ne seroit pas exposé à louvoier nuit & jour, en virant sans cesse de bord, comme on est obligé de faire lorsqu'on range celle du Nord. Telle est la navigation du Fleuve S. Laurent: un jour viendra peut-être que

je vous en parlerai plus amplement. Cependant nôtre Vaisseau ne fût pas plûtôt affourché devant Quebec que nous débarquâmes. J'allai droit chez Monsieur de Prontenac, & je lui presentai Monsieur de Maupeou qui sût reçû en Neveu de Madame de Pontchartrain. Le Gouverneur lui dit obligeamment qu'il n'y avoit point dans la Ville d'autre ordinaire que sa table, ni d'autre Auberge que sa Maison, puis se tournant vers moi il minvita civilement à ne me point séparer de mon Compagnon de voiage. Voici la principale des nou-velles que j'ai aprises à nôtre arrivée. Il y a environ deux mois qu'un petit Corps de Troupes composé de trois cens Anglois, & deux cens Iroquois parurent à la vûë de l'Isle de Monreal. Sur cette découverte le Gouverneur de l'Isle fit passer au plûtot le Fleuve à quinze Compagnies, & leur ordonna de camper dans la Prairie de la Madelaine pour arrêter & pour repousser l'en-nemi. Celui-ci fit voir à nos gens qu'il étoit plus sin-qu'eux; car il les surprit pendant la nuit, & s'étant saiss des sentinelles avancées, il donna si à propos sur le Corps de Garde & sur tout nôtre Camp, qu'il mit en déroute : Je ne puis vous dire le nombre ni des prisonniers, ni deceux qui échapérent; mais on assure qu'il resta sur la place deux Capitaines, six Lieutenans, cinq Enseignes, & plus de trois cens Soldats. Comme il étoit à craindre que ces Vainqueurs, pour fruit de leur prouesse, n'allassent s'emparer du Fort de Chambli, Mr. de Valrenes, Capitaine de Marine, partit incessamment de Monreal avec un détachement de François & de Sauvages pour prévenir le coup, & pour garantir le poste menacé. Cette précaution donna lieu de réparer la trifte & précédente avanture; car Mr. de Valrénes aiant rencontré dans sa route un autre Parti d'Anglois & d'Iroquois, il l'attaqua vigoureusement & le battit.

Tous ces Iroquois en Campagne, & qui profitent avec tant d'ardeur de la guerre que nous avons avec les Anglois, me confirment dans le sentiment où je suis qu'une bonne Paix avec les cinq Nations, est

d'une négociation beaucoup plus épineuse qu'on ne s'imagine. Cependant, Monsieur de Frontenac veille à la sûreté de Quebet, & à mettre cette Capitale hors d'infulte, & c'est aparemment pour cela qu'il a ordonné à toutes les habitations circonvoisines d'aporter une grande quantité de pieux & de chaux durant l'hiver aux environs d'ici, d'où les derniers Vaisseaux pour France partiront dans trois ou quatre jours, s'il plaît au vent. Adieu Monsieur,

Je suis vôtre, &c.

A Quebec , le 10. Novembre 1691.

### LETTRE XXIII.

Quelques Vaisseaux pris sur les Anglois. Une troupe d'Iroquois est désaite, & l'un de ces Sauvages est brûlé vis à Quebec. Une autre parti de la même Nation aprés avoir surpris des Coureurs de bois est surpris lei-même. Monsieur de Frontenac propose une entreprise à l'Auteur. Ce derniers' embarque dans une Fregate pour France, & il est contraint de relâcher à Plaisance. Une Flote Angloise vient pour tâcher de prendre cette Place, mais elle manque son coup: L'Auteur achéve heureusement son voiage.

## Monsieur,

Vous me croiez peut être bien enfoncé dans les avantures du Canada, & c'est de Nantes que je vous écris. Je m'embarquai inopinément pour France, environ deux mois après avoir reçû vôtre Lettre, & je n'ai pû y répondre plûtôt manque d'occasion. Vous me dites que vous êtes content de la description que je vous ai envoiée du Fleuve Saint Laurent, & que vous seriez bien aise d'en avoir une aussi exacte de tous les Païs du Canada. J'aurois de la peine à vous satisfaire pour le present, parce qu'il me faut





BARON DE LAHONTAN. du tems pour mettre tous mes Mémoires en ordre, c'est pourquoi vous ne trouverez pas mauvais que je vous prie de suspendre vôtre curiosité pour quelque-tems. En attendant, voici la relation de ce qui est arrivé en Canada, ce qui pourra vous faire plaisir. Dès que les Vaisseaux furent partis de Quebec l'année derniere , Mr. de Fontenac fit tracer le Plan de l'enceinte de la Ville, & tous les matériaux propres pour la construction de quelques redoutes de pierres y aiant été transportez, il la fit fortifier durant l'Eté. Lorsque je partis il y avoit quelques jours qu'on avoit amené prisonnier à Quebec un Gentilhomme de la Nouvelle Angleterre nommé Mr. de Nelson, qui fut pris dans la Riviere de Kénebki lur les Côtes de l'Acadie avec trois Bâtimens qui lui apartenoient, & comme il est fort galant homme, Mr. de Frontenac le logea chez lui, & le traita avec toute Sorte d'honnêteté. Vers le commencement de cette année, ce Gouverneur donna le commandement d'un Parti de cent cinquante Soldats au Chevalier de Beaucour, pour aller sur les glaces du côté du Fort ede Frontenac, & cinquante Sauvages amis voulurent être de la partie. Ils rencontrérent à trente ou quarante lieues du Monreal une troupe de soixante Iroquois. Ceux-ci furent découverts par les pistes de quelques uns de leurs Chasseurs qui s'étoient

360 VOIAGES DE écartez du cabanage, & le jour suivant ils furent tous surpris, égorgez, ou faits prisonniers. Le Sieur de la Plante qui avoit et le malheur d'être pris avec trois autres Officiers lors de cette suneste incursion que les Iroquois, comme vous pou-vez vous en souvenir, sirent dans l'Isle de Monreal, & qui depuis ce tems-là avoit toûjours vécu chez eux dans Fesclavage, le Sieur de la Plante, dis je, eut le bonheur de se trouver envelopé dans cette déroute, & on ne lui auroit pas fait plus de quartier qu'on en faisoit à ses Maîtres, s'il n'eut crié de toute la force, miséricode, Sauvez-moi, je suis François. Le Chevalier de Beaucourt s'en revint à la Colonie avec son Parti, il emmena douze Iroquois qu'il avoit faits prisonniers qui furent aussi-tôt conduits à Quebec. Dès qu'ils y furent arrivez Mr. de Frontenac condamna fort judicieusemant les deux plus méchans de la Bande à être brûlez tous vifs, & à petit feu. Cette Sentence effraia extremement Madame l'Intendante & les Jésuites. Il n'y eût point de suplication que cette Dame ne fit pour tâcher de faire modérer ce terrible suplice; mais le Juge sut inéxo-rable, & les Jésuites emploiérent en vain toute leur éloquence pour le sléchir. Ce Gouverneur leur répondit qu'il falloit de toute nécessité saire un exemple rigoureux

BARON DE LAHONTAN. 361 pour intimider les Iroquois; que comme ces barbares brûlent presque tous les François qui ont le malheur de tomber entre leurs mains, il falloit les traiter de la même manière, puisque l'indulgence qu'on avoit eu pour eux jusqu'à present, sembloit les autoriser de s'aprocher de nos plantations, d'autant plus qu'ils ne courroient point d'autre risque, que celui d'être pris & gardez en faisant bonne chere chez leurs Maîtres; mais que dès qu'ils aprendroient que les François les font brûler, ils se garderoient bien de s'avancer à l'avenir avec tant de hardiesse jusqu'aux portes de nos Villes, & qu'enfin l'arrêt de mort étant prononcé, il falloit que ces deux miserables en subiffent toute la rigueur. La fermeté de Monsieur de Frontenac parut surprenante, lui qui peu de tems aupáravant, avoit, aux instantes prieres de Madame l'Intendante, favorisé trois ou quatre personnes coupables de mort. Cette Dame, ne se rébutoit pas néanmoins, & la constance de Monsieur son époux à resuser lui faifoit redoubler ses sollicitations; mais il n'y eut pas moien d'entâmer la résolution de Monsieur de Frontenac, & son prétendu devoir l'emporta sur l'estime & sur la tendresse qu'il a pour Madame sa femme. Dès qu'on fût donc bien persuadé qu'il n'y avoit plus d'espérance pour les deux Iro-Tome I.

362 VOIAGES DU

quois, on pensa du moins à les mettre en état de gagner Paradis. Les Jesuites furent chargez de cette bonne œuvre, mais à condition qu'ils se hâteroient de l'accomplir. En effet, cette conversion se fit en poste, & en moins de dix heures les Catéchuménes furent instruits & baptisez. On murmuroit un peu contre cette précipitation : c'est traiter nos Saints Mysteres un peu trop cavaliérement, dissons-nous : ces Sauvages nez & élevez dans la groffiereté la plus barbare ont-ils crû d'abord l'Incarnation, la Trinité, les récompenses ou les peines éternelles, & tous ces autres do-gmes aufquels une raison éclairée par une culture a tant de peine à se soûmettre? On répondoit à l'ordinaire que le Saint Esprit étoit un grand Maître, & qu'il pouvoit enseigner tout en un instant : Nous étions obligez d'en convenir ; mais nous nous aperçumes bien-tôt que le Christianisme des Iroquois n'étoit pas un ouvrage divin, & qu'on les avoit initiez trop legérement nos facrez mysteres; car si tôt qu'on leur eût fait connoître qu'ils devoient mourir, ils ne voulurent plus rien écouter; les Jesuites traitez par eux comme des diseurs de contes & de chansons furent contraints de se retirer, aprè-quoi ces misérables com-mencérent leur chant sunébre & de mort suivant la coûtume de leur Nation. Quel-

BARON DE LAHONTAN. 363 que personne charitable leur aiant fait jetter un coûteau dans la prison, le moins courageux s'en servit si habitement qu'il tomba mort sur la place. Q elques jeunes Hurons de Lorete âgez de quatorze à quinze ans, vinrent prendre l'autre, & l'amenérent sur le Cap au Diamant où ils avoient eu la précaution de faire un grand amas de bois. Il courut à la mort avec plus d'indifférence que Socrate n'auroit fait, s'il se fût trouvé en pareil cas. Pendant le suplice, il ne cessa de chanter, ,, qu'il étoit guerrier, brave & intrépide, que " le genre de mort le plus cruel ne pour-" roit jamais ébranler son courage, qu'il « n'y auroit point de tourmens capables « de lui arracher un cri, que son camara- "6 de avoit été un poltron de s'être tué lui- « même par la crainte des tourmens, & co qu'enfin s'il étoit brûlé, il avoit la consolation d'avoir fait le même traitement 66 à plusieurs François & Hurons.,, Tout ce qu'il disoit étoit vrai, sur tout à l'égard de son courage & de sa fermeté, car je puis vous jurer avec toute vérité qu'il ne jetta ni larmes, ni soûpirs; au contraire, pendant qu'il souffroit les plus horribles tour-mens qu'on puisse inventer, & qui dure-rent environ l'espace de trois heures, il ne cessa pas un moment de chanter. On lui tint plus d'un quart la plante des pieds

Q 2

364 VOLAGES DU

devant deux grosses pierres toutes rouges; on lui fuma le bout des doigts avec des pipes allumées, & on lui tenoit ces pipes contre la main sans qu'il la retirât; on lui coupa les jointures les unes après les au-tres; on lui tordoit les nerfs des jambes & des bras avec une petite verge de fer, & cela d'une manière inexprimable, & qui devoit lui causer les plus affreuses douleurs. Enfin, après lui avoir fait souffrir tout ce qu'on peut s'imaginer des plus horrible, pour comble de cruauté, ces bourreaux lui découyrirent le crane, & ils auroient fait tomber peu à peu dessus du sable brûlant si un esclave des Hurons de Lorette n'étoit survenu fort à propos pour lui décharger sur la tête un grand coup de mafsuë dont il expira: Cela se faisoit par ordre de Madame l'Intendante, qui eut la compassion d'abreger par-là les tourmens de ce malheureux. L' reste, toutes ces vives & âpres douleurs ne furent point capables d'interrompre la musique de nôtre homme, & l'on m'a assuré qu'il chanta jusqu'au dernier moment. Je dis que l'on m'a affûré, car je n'assistai qu'au commencement de la piéce, & les seuls préludes de cette tragédie me firent tant d'horreur que je n'en pûs soûtenir la vûë jusqu'au dénouëment. J'en ai vû brûler plusieurs chez les peuples où je me suis trouvé dans

BARON DE LAHONTAN. 365 le cours de mes voiages, & j'en ai l'imagination si frapée que je ne puis y penser' fans peine; mais c'étoit bien malgré-moi que j'étois témoin d'un spectacle si hideux, car on est obligé d'y assister lorsqu'on se trouve malheureusement chez les Nations Sauvages qui font souffrir ce cruel genre de mort à leurs prisonniers : Toutes ne le font pas, comme je croi vous l'avoir die dans une de mes Lettres; mais quand nous nous trouvons dans les endroits où l'on exerce cette barbarie, il faut, à moins que de vouloir bien s'attirer le mépris de ces peuples, qui croiroient qu'on n'a ni courage, ni résolution, il saut, dis-je, que nous foions spectareurs de l'exécration toute entiere sans même en paroître tant soit peu touché, ce qui, vous me l'avouerez, est bien gênant & bien désagréable pour un honnête homme.

Dès que la navigation sut libre, le Sieur de Saint Michel, Canadien, partit du Moureal pour aller dans les Lacs de Castors à la tête d'un parti de coureurs de bois, qui conduisoient plusieurs Canots chargez de Marchandises propres aux Sauvages. Ils rencontrérent en faisant le portage du Long Sant dans la Riviere des Outaouas soixante Iroquois, qui les aiant surpris les égorgérent, à la réserve des quatre, qui surent affez heureux d'échaper, & d'en aporter la

Q 3

mouvelle à Monreal. Aussi-tôt qu'on eut apris ce suneste accident, Monsieur le Chevalier de Vaudreuil se mit en canot avec un détachement pour aller à la poursuite de ce parti Iroquois: il sut suivi par cent Canadiens & par quelques Sauvages Alliez. Je ne seai par quel hasard il eût le bonheur de les atteindre; il les surprit & les attaqua avec vigueur, ils se battitent en desespérez, mais à la fin ils surent désaits. Il en coûta la vie à plusieurs de nos Sauvages, & à trois de nos Officiers. Les Iroquois qu'on prit surent amencz à la Ville de Monreal, auprès de laquelle on les régala d'une salve de coups de bâtons.

Vers le commencement du mois de Juillet, Monsieur de Frontenac aiant reçû quelques nouvelles du Commandant des Lacs, il me parla d'un certain projet d'entreprise, dont je lui avois fait voir l'importance depuis long-tems; & comme il n'avoit pas d'abord considéré avecassez d'attention tous les avantages que l'on en pourroit tirer, & qu'il avoit trouvé au contraire beaucoup de difficultez pour l'exécuter, c'est ce qui luiavoit fait négliger cette assaire, voici en quoi elle consiste.

Je vous ai marqué dans ma dix-septiéme Lettre la conséquence & l'utilité des Forts de Frontenac & de Niagara, & que dans la conjoncture où se trouvoit alors Mon-

BARON DE LAHONTAN. 367 fieur de Denonville, il lui étoit impossible de les pouvoir conserver. Vous aurez aussi remarqué les avantages que les Sauvages ont sur les Européens dans la manière de faire la guerre dans les Forêts de ce vaste continent. Comme nous ne pouvons détruire les Iroquois avec nos seules forces, nous sommes obligez de toute nécessité d'avoir recours à nos Sauvages Asliez. Il est certain que comme ceux ci prévoient que si ces barbares peuvent venir à bout de détruire nos Colonies, tôt ou tard ils en seront subjuguez, comme il est arrivé à plu-seurs autres Nations, il est de leur intérêt de s'unir avec nous pour détruire ces bandits. Or puisqu'ils ont cette bonne volonté, il faut leur faciliter les moiens de l'exécuter, car vous pouvez bien croire que tous Sauvages qu'ils sont, ils ne se-ront pas assez dépourvûs de bon sens pour s'écarter deux ou trois cens lieuës de leurs Païs, & aller faire la guerre à leurs enne-mis, sans être sûrs de trouver une retraite, pour pouvoir s'y reposer & y prendre des munitions. Il n'est donc question que de construire des Forts sur les terres des Iroquois, & de les conserver malgré eux. C'est, Monsieur, ce que j'ai proposé il y a plus d'un an à Monsieur de Frontenac, & c'est ce qu'il veut que j'entreprenne aujourd'hui. Je prétens donc faire subsister trois

368 . VOIAGES DU

Forts par la voie des Lacs, avec des Barimens, qui vogueront à la rame, que je ferai construire à ma fantaisse, lesquels étant legers & de grand port, caleront & navigue-ront également bien à la rame & à la voile, & feront même de bonne défense contre l'impétuofité des flots. Je demande cinquante matelots Basques, car ils sont connus pour les plus adroits & les plus habiles mariniers qui soient au monde. Il me saut encore deux cens soldats choisis dans les troupes de Canada. Je ferai trois petits Fortins en différens endroits, l'un à la décharge du Lac Errié, que vous verrez sur ma Carte de Canada, auffi-bien que les deux autres, sous le nom du Fert suposé. Je construirai le fecond au même lieu où étoit celui que j'ai maintenu les années 1687. & 1688. & dont je vous ai parlé dans ma quatorziéme & quinziéme Lettre, & le troisiéme à la pointe de l'embouchûre de la Baye de Toronto sur le même Lac : quatre-vingt-dix hommes suffirent pour garder ces trois Redoutes, & moins encore, car les Iroquois qui n'ont jamais vû de canon qu'en peinture, & ausquels une once de poudre est plus précieuse, qu'un Louis d'or, ne se sont jamais ingérez d'attaquer aucune sorte de fortification. Je demande au Roi pour l'exécution de cette entreprise quinze mille écus par an, pour pourriture, entre-

BARON DE LAHONTAN. 369 tien, substitute de ces deux cens cinquante hommes. Il me sera très-facile de transporter quand je voudrai avec mes Bâtimens quatre cens Sauvages dans le Païs des Iroquois. J'en puis convoier deux mille, & porter autant de sacs de bled d'Inde qu'il en saudra pour l'entretien de ces Forts durant l'Histor 80 l'Est. Il sara sisse de sais durant l'Hiver & l'Ere. Il fera aifé de faire des chasses abondantes dans toutes les Isles, d'entreprendre des traverses dans les Lacs, de poursuivre les Iroquois dans leurs canots, & les couler à fond avec d'autant plus de facilité, que mes Batimens seront legers, & mes gens s'y battront à couvert. Enfin, si vous voyiez le Mémoire que je dois presenter à Mr. de Pontchartrain, vous trouveriez que cette entreprise est la plus belle & la plus utile qu'on puisse faire pour chagriner les Iroquois en tems de guerre, & les contenir dans leur devoir en tems de paix. Monsieur de Frontenac y joignit une Lettre particulière pour Mr. de Pontcharerain, dans laquelle il lui marque que ce projet étant bien exécuté, ces redoutables ennemis seront obligez dès la seconde année d'abandonner leur Païs. Il ajoûte à cela qu'il me juge assez capable de con-duire cette entreprise, & qu'il croit que je réussirai, mais peut-être qu'il auroit pu trouver d'autres personnes qui connoissent mieux le Païs & les manières des Sauyas

Q 5

370 VOIAGES DU ges: d'un autre côté par un hazard peu avantageux pour moi, je me suis aquis leur estime & leur amitié, & c'est à mon avis la seule raison qui a engagé Mr. de Fronte-wac à me choisir présérablement à tout au-tre. Le 27. Juillet ce Gouverneur m'ayant a donné ses paquets pour la Cour, & la pe-tite Fregate la Sainte Anne étant agréée & appareillée selon les ordres qu'il en avoit donné, je m'embarquai dans le Port de Québec, & ayant sait voile, au bout de cinq jours de Navigation nous rencontrâmes par le travers des Monts Notre-Dame dans le Fleuve de Srint Laurent, douze Vaisseaux Marchands qui venoient de France sous l'escorte de Mr. d'Iberville, qui montoit le Vaisseau nommé le Poli. Le 8 d'Août, nous sortîmes de la Baye Saint Laurent, à la faveur d'un vont d'Ouest & d'un jour si clair & si serain, que nous découvrimes l'Isle du Cap Breton, & celle de Terre-Neuve, austi distin chement que si nous en eussions été à la portée du mousquet. Les neuf ou dix jours qui suivirent. furent bien differens ; à peine pouvoit - on se voir de la prouë à la poupe de l'artimon, car il survint tout-à-coup des brumes les plus obscures & les plus épaisses que j'aye jamais vû. Au bout de ce tems-là, l'ho-rison s'étant nettoyé nous portâmes sur l'Me de Terre-Neuve, nous découvrimes.

BARON DE LAHONTAN. 371
le Cap Sainte Marie, ensuite naviguant à pleine voile, nous entrâmes le jour même au Port de Plaisance. J'y trouvai environ cinquante Vaisseaux de Pêcheurs, la plûpart Busques, en compagnie desquels je croiois passer en France quelques jours après; mais comme on ne dispose pas toûjours du tems, il leur en fallut plus que je n'avois crû pour se préparer, & lorsque nous sûmes prêts d'en sortir, nous aprêmes par quelques Pêcheurs que cinq gros Vaisseaux Anglois avoient moüillé vers le Cap Sainte Marie. Cet avis se trouva véritable, car le 15. de Septembre ils moüil. BARON DE LAHONTAN. 378 ritable, car le 15. de Septembre ils mouil-lérent à la vue de Plassance. Le 16. ils levérent l'ancre pour entrer dans la Rade, où ils donnérent fond hors de la portée du Canon. Le Gouverneur ne se trouva pas peu embarassé, n'aiant que cinquante Soldats dans son Fort, & très-peu de munitions. Outre cela, ce poste étant com-mandé par une Montagne d'où il pouvoit être incommodé à coups de frondes, il étoit fort à craindre que les Anglois ne s'emparassent de cette hauteur. Je pris soi-xante Matelots Basques pour les empêcher de mettre pied à terre, en cas qu'ils voulussent tenter une descente dans un certain endroit nommé la Fontaine, à quoi je réuf-sis effectivement sans tirer un coup de mousquet. Il arriva que sept ou huie cens

372 VOIACES DU

Anglois embarquez dans vingt Chaloupes, avant voulu aborder à cet endroit-là, ces vigoureux Cantabres pleins de feu, se jettérent à découvert malgré moi, un peu trop tôt sur le rivage, ce qui ne laissa pas de tourner heureusement; car les Anglois voyant que nous les attendions en si bonne posture, changerent de route, & voguérent à force de bras jusques derrière un petit Cap, où ils jettérent un baril de goudron, qui brûla deux arpents de broussailles. Le 18. à midi ayant apperçû qu'une Chaloupe avoit débordé de l'Amiral, portant Pavillon blanc à son Avant, & qu'elle s'avançoit vers le Fort, j'y accourus incessamment. Le Gouverneur, qui avoit eu le soin d'envoyer une de ses Chaloupes au devant d'elle portant même Pavillon, fut très-surpris de voir qu'elle revenoit avec deux Officiers Anglois qui s'y étoient em-, barquez. Ils dirent au Gouverneur que leur Amiral souhaitoit qu'on lui envoyat un Officier à son bord, ce qui fut executé. L'on détacha Mr. de Coste-belle, avec lequel je m'embarquai. Dès que nous fûmes à bord de l'Amiral, il nous vint recevoir & nous fit toutes sortes d'honnête-... tez. Il nous régala de confitures & de plusieurs sortes de vins, dont nous bûmes à la santé des Amiraux de France & d'Angleterre. Il nous fit voir tout son Vaisseau.

BARON DE LAHONTAN. 373
jusques aux Barteries mêmes : ensuite il dit au Sieur de Coste-belle qu'il seroit bien fâché d'être obligé de se rendre maître de ... Plaisance à sorce d'armes, tant il prévoyois que l'entreprise seroit suneste au Gouverneur, à la Garnison, & aux Habitans, parce qu'il lui seroit fort difficile d'empêcher le pillage & le desordre; que pour éviter ce malheur-là, il seroit de la prudence du Gouverneur de se rendre à composition. L'Officier bien instruit des intentions du même Gouverneur, répondit de sa part, qu'il étoit disposé à se défendre vigoureusement & à faire sauter la Place, plûtôt que de la céder aux ennemis du Roi son Maître. Les complimens finis de part & d'autre, nous prîmes congé de luir, & comme nous étions prêts à nous rembarquer dans la Chaloupe, il nous dit en nous embrassant qu'il étoit bien fâché de ne pouvoir pas nous saluer de son Canon; en récompense il fit crier cinq ou six fois, Vive le Roi : En débordant du Vaisseau , nous lui rendîmes le même nombre de cris; ensuite il nous remercia d'un septiéme qui mit fin à la cérémonie. Dès que nous fûmes ariyez au Fort, Mr. de Coste-belle informa le Gouverneur des Forces de cerarmement. Le Saint Albans, ce Vaisseau Amiral d'où nous venions, avoit soixantefixt pièces montées & pour le moins fix

374 VOIAGES DU cens hommes d'équipage, mais les autres nous parurent plus petits. Le lendemain 19. l'ennemi s'aprocha jusques à la portée du Canon du Fort où il mouilla en croupiere pendant qu'une de ses chaloupes vint à toute rame vers nos batteries. Le Gouverneur y en envoia une pour sçavoir ce qu'elle demandoit. L'Anglois qui la commandoit répondit, que son Amiral envoioit avertir qu'en cas qu'on voulut parlementer durant le combat, l'on arboreroit le pavillon rouge pour fignal. J'étois alors à la Fontaine, dont je vous ai parlé, pour m'oposer à leur descente; car c'étoit l'unique parti que ces Anglois pou-voient prendre pour s'emparer de Plaisan-ce. Ils devoient bien faite réflexion que leur canon seroit absolument inutile contre un rampart impénétrable; & que c'étoit, pour parler proverbialement, tirer sa ! poudre aux moineaux que de tirer contre des cailloux & de gazons. Cependant, c'étoit une expédition de commande pour eux, il falloit obéir aux ordres de Monsieur le Prince d'Orange, & s'exposer en même-tems à se faire couler à fond, ce qui n'eût pas manqué d'arriver si nous eussions eu assez de poudre & de boulets, car ce ca-

nonnement dura près de cinq heures.

Le jour suivant 20. du mois, un Pilote.

François prisonnier se sauva du bord de

BARON DE LAHONTAN. 375 l'Amiral s'étant jetté à la Mer durant la nuit. Il arbora au lieu où j'étois embusqué, & après m'avoir rendu compte de tout ce qui s'étoit passé sur la Flote, je le fis conduire chez le Gouverneur. Il me dit que la descente qu'ils avoient voulu tenter étoit de sept ou huit cens hommes, mais qu'ayant crû trouver quatorze ou quinze cens Matelots prêts à s'y opposer, ils avoient jugé à propos de changer de ré-folution; qu'ils s'étoient imaginez que mes sonte Basques, qui malgré moi, paru-rent au rivage de la Fontaine, n'avoient autre dessein que de les attirer dans un piége qu'on leur tendoit, en les obligeant de s'approcher plus librément. Le 21, ils appareillérent à la faveur d'un vent de Nord-Est, après avoir brûlé toutes les Ha-bitations de la Pointe verte, où le Gou-verneur avoit eu la précaution d'envoyer le jour même un détachement, qui par la difficulté des chemins impratiquables, n'y pût arriver à tems pour s'y opposer. Ce qu'on peut dire, c'est que sans les Capitaines Basques qui se trouvérent à Plaisance, les Anglois s'en fussent indubitablement rendus les maîtres. Je vous en ferai quelque jour tomber d'accord. On peut donc assurer que c'est principalement à eux que l'on doit la conservation de cette Place. Les Anglois ont perdu fix hommes

VOIACES DU dans cette sanglante & meurtriére expédition; & denôtre côté, le Sieur Boat, Lieutenant d'un Vaisseau Nantois, eût un bras emporté. Au reste, ces Anglois firent tout ce qu'on pouvoit faire au monde; de sorte qu'on n'a rien à leur reprocher. Le 6. Octobre, je me rembarquai pour achever: mon voiage, & je fis la traverse en compagnie de plusieurs autres Vaisseaux. Les vents d'Oilest nous favorisérent si agréablement, que le 2 3. nous mouillâmes l'ancre à la Ville de Saint Nazere, située à huis Ou neuf lieuës d'ici, d'où je parts incefsamment pour Versailles. Cependant, je fuis, Monfieur,

Vôtre, &c.

A Nantes , le 25. Octobre 1692.

## LETTRE XXIV.

Le projet de Mr. de Frontenac est rejetté à la Cour, & la raison de ce resus. Le Roi donne à l'Auteur la Lieutenance de Roi de l'Isse de Terre-Neuve, &c. avec une Compagnie franche.

# MONSIEUR,

Je suis encore une fois à Nantes, d'où je vous écrivis le mois d'Octobre passé. Je reviens de la Cour, où j'ai presenté à Mr. de Pontchartrain les lettres de Mr. de Frontenac, & le mémoire dont je vous ai parlé dans ma derniere Lettre. On m'a répondu qu'il n'étoit pas à propos que j'exécutasse le projet d'entreprise que je proposois, parce qu'on ne pouvoit pas me donner les quarante Matelots qui m'étoient nécessais res, & que d'ailleurs le Roi donnoit ordre au Gouverneur Général du Canada de faire la Paix avec les Iroquois à quelques conditions que ce fût. On a même trouvé cet inconvenient, que dès que les Forts que je prétendois faire élever dans les Lacs seroient entiérement parachevez, nos Sauvages amis & confédérez s'attachéroient 378 VOIAGES DU

plûtôt à la gloire de faire la guerre aux Iroquois, qu'au plaisir de faire la chasse des Castors, ce qui causeroit un dommage considérable aux Colonies, lesquelles ne subsistent, pour ainsi dire, que par le Commerce de Pelleteries, comme je vous l'ex-pliquerai en tems & lieu. Les Anglois ne seront point sâchez qu'on néglige de saire ces Forts; car ils ont trop d'intérêt à la conservation des Iroquois, & de plus cela leur conservera la commodité de fournir, comme ils ont déja fait, des marchandises aux Nations Sauvages qui nous sont alliées. Au reste, les Anglois, qui l'année passée tentérent vainement la prise de Plaisance, me sont beaucoup plus d'honneur que je ne mérite; à leur retour en Angleterre ils ont publié, à ce qu'on m'a dit, qu'ils auroient infailliblement emporté certe Place sans l'oposition que je sis à leur descente. Je vous ai déja mandé que je ne les avois point empêché de débarquer à l'endroit où j'étois posté avec soixante Basques. Is me disent donc l'auteur d'une action que je n'ai point saite, & dont leur conservera la commodité de fournir, ne action que je n'ai point faite, & dont l'attribution m'a pourtant été si avantageu-se, qu'en considération de cette prouesse imaginaire, Sa Majesté m'a donné la Lieutenance de Roi de l'Isle de Terre-Neuve & de l'Acadie, avec une Compagnie franche de cent hommes. Vous voiez, Mon-

BARON DE LAHONTAN. 379 fieur, qu'on récompense très-souvent des personnes qui n'ont d'autre protecteur au monde que le pur hasard; cet exemple vous le persuadera sans peine. Quoi qu'il en soit, j'aurois mieux aimé pouvoir exé-cuter le projet dont je vous ai parlé, car la vie Solitaire me charme, & les manieres des Sauvages sont tout-à-sair de mon goût. Nôtre siécle est si corrompu qu'il semble que les Européens se soient fait une loi de s'acharner les uns sur les autres. Il ne faut donc pas trouver étrange si je leur préfére les pauvres Amériquains qui m'ont fait tant de plaisir. Je dois partir après de-main d'ici pour m'aller embarquer à Saint Nazére. Messieurs d'Augni Marchands de Nantes se sont chargez d'entretenir la garnison de Plaisance, moiennant certaiparnion de Planance, moiennant certaines permissions de la Cour, qui leur prête le Vaisseau dans lequel je dois faire la traverse. Je vous prie de me donner de vos nouvelles par la voie de quelques Vaisseaux de S. Jean de Luz qui doivent partir de ce lieu là dans deux mois, pour aller faire la troque avec les Habitans de Plaifance.

Au reste, je ne puis me résoudre à finire cette lettre sans vous aprendre une dispute que j'eus dernierement à l'Auberge avec un Médecin Portugais qui avoit fait plusieurs voiages à Angola, au Bresil, & à

380 VOIAGES DU

Goa. Il soûtenoit que les Peuples des Continens de l'Amerique, de l'Asie & de l'As frique étoient issus de trois Peres différens, & voici comment il le prouvoit. Les Amériquains différent des Afiatiques, car ils n'ont ni poil ni barbe, les traits du visage, leur couleur & leurs coûtumes sont differentes; outre que n'aiant ni tien ni mien, ils vivent en commun sans proprieté de biens, en quoi ils sont directement opofez aux Afiatiques. Il ajoûtoit à cela que l'Amerique étoit trop éloignée des autres parties du monde pour s'imaginer que per-fonne eût pû passer en ce nouveau conti-nent avant qu'on cût trouvé l'usage de l'aiman, que les Afriquains étant noirs & camards, avec la lévre monstrueuse, le vifage plat, la tête cotonée, le naturel, les mœurs & le tempéramment différent des Amériquains, il croioit impossible que ces deux sortes de peuples tirassent leur origine d'Adam à qui ce Médecin donnoit à peu près la figure & l'air d'un Turc ou d'un Persan. Je lui répondis que quand la foi ne m'obligeroit pas à croire que tous les hommes sont généralement descendus de ce premier Pere; son raisonnement ne seroit pas assez fort pour me prouver le contraire, puisque la différence qui se trouve entre les Peuples de l'Amérique & ceux de l'Afrique, ne provient d'aucune autre.

BARON DE L'AHONTAN. 381 cause, que de la différente qualité de l'air & du climat des uns & des autres. Que cela est si vrai qu'un homme & une sem-me Négres, un Sauvage & une Sauvages-se \* transplantez en Europe produiroient des ensans qui dans quatre ou cinq générations seroient insailliblement aussi blancs que les plus anciens Européens. Le Medecin nia le fait, & soûtint que les descen-dans de ce Négre & de cette Négresse naî-troient aussi noirs en Europe qu'en Gui-née, mais d'ailleurs que les raions du Sodeil en Europe étant plus obliques & moins brûlans qu'en Afrique, ces enfans n'aquéreroient pas ce lustre noir, ou ce hâle qu'on distingue aisément sur la peau des Négres qui sont élevez dans leur propre Païs. Pour mieux apuier son hipothese il assuroit avoir vû quantité de Négres à Lisbon-ne aussi noirs qu'en Afrique, quoi-qu'ils sussent d'une troisième génération en Eu-rope, & que leurs Trisayeuls eussent été transplantez en Portugal. Il ajoûta que les descendants des premiers Portugais qui habitérent Angola, le Cap verd, &c. il y a plus de cent ans, sont si peu bazanez qu'il est impossible de les distinguer d'entre les naturels de Portugal. Il continua de prouver son raisonnement par un fait in-

Sauvagesse. Ce mot parett un peu rude, mais l'usage de fais trouver plus doux. Saus cela il faudreit dire une femma Sanvage. 382 VOIAGES DU

contestable, qui est que si les raions du Soleil étoient la cause de la noirceur des Négres, il s'ensuivroit que les Bresiliens struez sous le même degré de l'Equateur que les Afriquains, devroientêtre aussi noirs qu'eux, ce qui n'est pas ; car il est conftant que leur teint paroît aussi clair que celui des Portugais. Il n'en demeura pas-là, il soûtint encore que les descendans des premiers Sauvages du Bresil qu'on a transportez en Portugal depuis plus d'un siècle, ont aussi peu de poil & de barbe que leurs Ancêtres, & qu'au contraire les descendans des premiers Portugais qui peuplérent les Colonies du Bresil sont aussi velus & barbus que s'ils étoient nez en Portugal: cependant, continua-t-il, quoi-Portugal : cependant, continua til, quoique tout ce que j'avance soit absolument vrai, il se trouvera des gens qui soûtiendront aveuglément que les enfans des Afriquains & des Amériquains dégénérent peu à peu en Europe. Cela peut arriver envers ceux de qui les meres se laissent caresser par les Européens; ce qui sait qu'on voit tant de mulâtres aux Isles de l'Amérique , en Espagne & en Portugal ; au lieu que si elles étoient aussi-bien gardées, en Europe que les Portugaises le sont en Afrique & en Amérique, les enfans des Bresiliennes ne dégénéreroient non plus que les enfans des Portugasses. Voilà, Monsieur,

BARON DE LAHONTAN. 383 le raisonnement de ce Docteur qui rencontre assez bien sur la fin. Cependant son principe est très-saux & très-absurde, puis qu'il n'est pas permis de douter, sans être dépourvû de soi, de bon sens & de jugement, qu'Adam est le seul Pere de tous les hommes. Il est sûr que les Sauvages de Canada & tous les autres Peuples de l'Amérique n'ont naturellement ni poil ni barbe , que les traits de leur visage & leur couleur un peu olivâtre marquent une grande différence entr'eux & les Européens. J'en ignore la cause, cependant ce n'est point l'effet de l'air & des alimens. Car sur ce pied-là les descendans des premiers François qui s'établirent en Canada il y a prés de cent ans, & qui pour la pluspart courent les bois, vivant comme les Sauvages, dévroient être sans barbe, sans poil, & dégénérer aussi peu-à-peu en Sauvages : ce qui n'arrive pourtant pas. Dès que ce Médecin eût allégué toutes ces raisons il changea de propos, & pour mieux étaler ses extravagances, il me demanda ce que je pensois du salut de tant d'Amériquains ausquels vrai-semblablement l'Evangile n'avoit jamais été annoncé. Vous devez bien croire, Monsieur, que je n'hésitai pas à les condamner de plein vol au seu éternel ; ce qui le fâcha si fort qu'il pensa me dévisager. , Comment, dit - il, peut-on dam584 VOIAGES DU

, ner ces pauvres gens avec tant d'affir-, rance : il est probable que leur premier Pere, bien loin de pécher comme nôtre "Adam, doit avoir eu d'ame bonne & le , cœur droit , puisque ses décendans suivent exactement la loi de l'équité naturelle, exprimée en Latin par ces paro-, les si connues , Alteri ne feceris quod tibi , fieri non vis ; & que n'admettant point , de propriété, de biens, de distinction ni de , subordination entr'eux , ils vivent com-, me fréres, sans dispute, sans procès, sans , loix & fans malice; mais supposons, ,, ajoûta-t-il,qu'ils sont originaires d'Adam, , on ne doit pas croire qu'ils sont damnez , pour ignorer les véritez du Christianis-, me ; car enfin Dieu peut leur imputer le , fang de Jesus-Christ par des voies secret-, tes & incompréhensibles; & d'ailleurs, " le libre arbitre supposé, sa divine Ma-" jesté sans doute a plus d'égard aux " mœurs qu'au culte & qu'à la créance; " le défaut de connoissance, poursuivit-il, , est un malheur, mais non pas un crime, , & qui sçait si Dieu ne veut pas être hono-, ré par une infinité d'hommages & de ref-, pects differents, comme par les Sacrifi-, ces , les danses , les chansons & autres », cérémonies des Amériquains. A peine cût-il cessé de parler que je le relançai vi-goureusement sur les points précédents, mais

BARON DE LAHONTAN. 385 mais après lui avoir fait entendre que fi parmi les multi zocati, qui font une poignée de gens de la bonne Religion, il ne s'en trouve que pauci vero electi, tous les Amériquains sont bien à plaindre. Il me répondit éfrontément que j'étois aveugle de déterminer en dernier ressort qu'ils étoient au nombre des réprouvez, & de les damner sans quartier, parce que c'étoit insulter à la Sagesse de Dieu de la faire agir aussi capricieusement envers ses Créatures que le portier de Saint Paul envers ses deux vases. Cependant comme il vit que je le traitai d'impie & d'homme sans foi, il me paia de ces sottes paroles en me quittant, fidene ego hic qua adhibetur misteriis sacris interpello; fed fidem illam qua bona mentis foror est quaque rectam rationem amat. Jugez delà, Monsieur, si ce brave Médecin eut pû transporter les montagnes.

Je suis , Monsieur , vôtre , &ce

A Nantes, ce 10. Mai 1693.

# LETTRE XXV.

Départ de l'Auteur pour Plaisance. Une Flote de trente Vaisseaux Anglois, vient pour se saisir de cette Place. Elle s'en retourne aprés avoir manqué son coup. Raisons du mauvais succés des Anglois en toutes leurs entreprises d'Outre-Mer. Avanture de l'Auteur avec le Gouverneur de Plaisance. Son départ pour le Portugal. Combat contre un Corsaire de Flessingue, &c.

# Monsieur,

Je ne doute point que vous ne soiez sensiblement touché de la triste & satale avanture qui m'est arrivée, & dont je vais vous faire le recit. Vous sçaurez d'abord qu'après avoir attendu le vent savorable quinze ou vingt jours à Saint Nazere, nous apareillâmes le 12. de Mai. Nôtre traverse ne sût m longue ni courte, puisque nous arrivâmes au Port de Plaisance le 20. de Juin, après avoir sait une Prise Angloise, chargée de Tabac, sur les écores du Banc de Terre-Neuve. Dès que j'eus mis pied à terre, j'allai saluër Mr. de Boüillon, Gouverneur de la Place, pour lui té-

BARON DE LAHONTAR. 387 moigner la joie que j'avois de servir sous les ordres d'un si sage Commandant. Il me répondit qu'il étoit bien surpris que j'eusse sollicité mes Emplois, sans lui en avoir communiqué le dessein l'année précédente ; & qu'il voioit bien que le projet d'entreprise pour les Lacs de Canada, dont je lui avois parlé, étoit faussement inventé. J'eus beau vouloir lui persuader le contraire, il ne me fût jamais possible de le desabuser. Cependant, je sis descende le delabuter. Cependant, je ils descendre mes meubles à terre, & je pris la Maifon d'un particulier, enattendant que j'en eusse fait bâtir une. J'y sis travailler avec tant de diligence qu'elle sut achevée en Septembre par le secours des Charpentiers des Vaisseaux, que tous les Capitaines Basques me prêtérent sans intérêt. Le 18. Juillet le Sieur Berai de Saint Jean de Luz, arriva à Plaisance dans un de ses Vaisseaux. arriva à Plaisance dans un de ses Vaisseaux : ce fut lui qui m'apporta la lettre, où vous me marquez, que comme vôtre neveu fouhaite aller en Canada l'année prochaine, vous seriez bien aise que je vous en-voiasse un Dictionnaire de la langue des Sauvages, avec les Mémoires que je vous ai promis. Le 16. Septembre on aperçût une Flote Angloise de 24. Vaisseaux, qui moiiilla à la Rade presque dans le même tems qu'elle sut découverte. Elle étoit commandée par le Chevalier Francesco

R 2

Wether, qui revenant de la Martinique, où il étoit allé pour s'emparer de cette Isle, avoit passé à la Nouvelle Angleterre, à dessein d'y prendre des Troupes & des munitions pour se rendre maître de Plaisance, mais lorsqu'il eût découvert une Redoute de pierre nouvellement construite sur le haut de la Montagne, dont je vous ai par-lé dans ma penultième Lettre, il jugea plus à propos de s'en retourner doucement en Europe, que de faire une tentative inutile. Nous avions mis quatre canons sur ce poste élevé, qui incommodérent tellement les Vaisseaux de la Flote, qu'ils surrent obligez de lever l'ancre, & d'apareilrent obligez de lever l'ancre, & d'apareilder plûtôt qu'ils n'eussent voulu. La faute des Anglois en cette occasion, c'est de n'être pas entrez dans le Port le jour même qu'ils parurent devant la Place. J'ai déja remarqué plusieurs fois que les entreprises n'échouent ordinairement que pour vouloir un peu temporiser; j'en pourrois citer pour de moins quinze ou seize exemples de ma connoissance. Je reviens presentement à l'animosité que le Gouverneur eût contre moi. S'étant imaginé, comme je vous ai dit, que j'avois sollicité mes emplois sans sa participation, il n'y eût point d'injures ni d'outrages qu'il ne me fit, depuis le jour de mon arrivée-jusqu'à celui de mon départ; il ne se contenta pas de s'aproprier

BARON DE LAHONTAN. 389 les profits & les émolumens de ma Compagnie franche, il crût ne pas devoir se faire un scrupule de retenir la paie des Soldats emploiez à la Pêche des Morues par les habitans, & de faire travailler les autres sans salaire. Je ne vous parle point des concussions qu'il fait ouvertement. Car quoi - qu'il ait contrevenu formellement à dix articles contenus dans les Ordonnances de Louis XIV. il a trop d'amis dans les Bureaux pour en être repris. Il y a du plaisir de faire des presens à ce prix là, ce qui fait qu'il a gagné per fas co nesas, cinquante mille écus en trois ou quatre ans. Je n'aurois jamais fini si j'entreprenois à vous mander tous les chagrins qu'il nra faits. En voici trois qui couronnérent tous les autres; le 20, Novembre, c'est-à-dire, un mois après le départ de nos vaisseaux Pêcheurs, m'étant avilé de donner à souper à quelques habitans, il entra masqué dans ma Maison avec ses Valets, cassant vîtres, bouteilles, verres, & renversant tables; chaises, armoires, & tout ce qu'il trouva sous sa main. Avant que j'eusse le tems d'entrer dans mon cabinet pour prendre mes pistolets, cette troupe insolente disparut fort à props ; car je l'aurois chargée & même poursui-vie, si les conviez ne m'eussent retenu. Le lendemain ses Valets firent main basse

390 VOIAGES DU

fur les miens, qui ne s'attendoient à rien moins qu'à être rouez de coups de bâton. Cette seconde insulte aiant poussé ma patience à bout; je méditois les moiens de rendre la pareille à ces Assassins, lors que les Récolets me remontrérent que pour ne pas altérer le fervice du Roi, il falloit que je dissimulasse mon ressentiment. Je pris donc le parti de me renfermer, & de m'attacher à la lecture, pour tâcher de dissiper le chagrin que je ressentois de ne pouvoir pas lever le masque. Voici la troisiéme piéce qu'il me joua trois jours après : ce fût de faire arrêter deux Soldats que j'a-vois envoyé faucher du foin dans les prai-ries à une demi-lieuë de la Place : Tellement qu'ayant été surpris dans leur travail, on les lia & on les amena prisonniers sur le pied de Deserteur, sous prétexte qu'ils avoient couché deux nuits hors de la Place sans sa permission, & ce qui auroit été de plus funeste pour ces deux pauvres innocens, c'est que sans les instantes priéres des Récolets & de ses Maîtresses il leur auroit fait casser la tête, en vûë de me chagriner. Aprés cet incident, les Récolets me confeillérent de l'aller voir & de le prier de vouloir bien cesser toutes ses persécutions, en l'affurant que j'étois entiérement son Serviteur & son ami. Durus est, bic sermo. Cependant, quelque répugnance que j'eus-

BARON DE LAHONTAN. 397 se à me rendre à un avis si contraire à la Nature, laquelle, je vous avouë, pâtissoit furieusement chez moi, je ne laissai pas de me vaincre après m'être fait beaucoup de violence. Je sus chez lui, j'entrai dans sa Chambre & nous trouvant tous les deux fa Chambre & nous trouvant tous les deux tête à tête, je lui parlai plus d'un quart d'heure en termes plus soumis que n'auroit fait un esclave. J'ai honte de vous en faire l'aveu, car je rougis moi même toutes les sois que je pense à cette bassesse. Quoi qu'il en soit, au lieu d'écouter mes raisons & de s'expliquer amiablement avec moi, il entra dans une si grande sureur qu'il me chargea d'un torrent d'injures les plus choquantes du mondé. C'est ici ponsesse de l'houneur, car je me sur les devoirs de l'houneur, car je me ta sur les devoirs de l'honneur, car je me contentai de me retirer chez moi, fort heureux de n'avoir pas été allassiné par ses domestiques ; le desordre que cette affaire causa seroit de trop longue discussion. Il vaut mieux en venir au fait & vous affûrer qu'il m'auroit fait arrêter si les Habitans avoient parû être dans ses intérêts. Il prétendoit avoir été insulté, & par conséquent être en droit de se venger à quelque prix' que ce sût : mais le sort tragique d'un Gouverneur qu'on égorgea il y a trente ou quarante ans en ce Païs-là, lui fournit une ample matiére à réfléxion. Il jugea

R: 4:

392 VOIAGES DU

donc que le parti de seindre étoit le plus sûr, tant il étoit persuadé que si je l'eusse percé de mon épée, les Soldats & les Ha-bitans auroient, savorisé ma retraite chez les Anglois du voisinage de Plaisance. Ce-pendant, les Recolets qui vouloient appai-ser ces troubles naissans, n'eurent point de peine à nous raccommoder, lui remon-trant de quelle consequence il étoit de vi-vre en bonne intelligence ensemble, pour éviter les suites sâcheuses qui résulteroient à la fin de toutes nos querelles. Cette pro-position d'accommodement lui sut trèsagréable en apparence, d'autant plus qu'il étoit ravi de dissimuler son ressentiment par des marques extérieures d'amitié. Ainsi nous nous vîmes & nous nous embrassames avec protestation réciproque d'oublier. Après cette réconciliation, j'avois lieu de me persuader que son cœur ne démentiroit pas sa bouche, parce que je ne croyois, pas qu'il fut assez imprudent pour informer la Gour de quelques bagatelles, où fon honneur paroissoit un peu prostitué. Mais je me trompai, car il prit la peine d'ajoûter ensuite aux Procès verbaux qu'il avoit fait avant notre accommodement, des faussetz qu'il auroit dû taire. Il est? inutile de vous mander la voie dont le hazard se servit pour faire tomber ses pa-

BARON DE LAHONTAN. 393 piers entre mes mains, cette indiscretion pourroit être desavantageuse à quelques personnes, que le Ciel doit benir. Je me contenterai de vous dire, que dès que les Récolets eurent vû & lû les suppositions contenuës dans ses écrits; ils n'hésitérent point à me conseiller de prendre mes précautions, me déclarant ingénûment qu'ils ne prétendoient plus se mêler de cette affaire, d'autant qu'ils reconnoissoient avoir innocemment concouru à ma perte, en rétablissant la paix entre lui & moi. Cet avis salutaire me sit appercevoir le risque où j'étois exposé, si je demeurois plus longtems à Plaisance; de sorte que la crainte d'aller à la Bastille après l'arrivée des Vaisseaux de France, me sit résoudre à renoncer aux espérances de ma sortune en quittant mes Emplois. Dès que les Habitans piers entre mes mains, cette indiscretion tant mes Emplois. Dès que les Habitans aprirent cette nouvelle ils accourureut tous chez moi (à la réserve de trois ou quatre ) pour m'assurer qu'ils étoient prêts de figner mes Procès verbanz en cas que je voulusse changer de résolution. Mais au lieu d'accepter cette offre je leur sis entendre en les remerciant de bonne grace, qu'ils s'attire-roient de méchantes affaires, & qu'on les regarderoit à la Cour comme des léditieux & des perturbateurs du repos public, puis que par un détestable principe de Politi-que, l'inférieur a toujours tort, quelque

bonne raison qu'il puisse avoir. Cepen-dant j'aurois bien voulu n'être pas réduit à ce point fatal de quitter des emplois qui sembloient me conduire insensiblement à quelque grosse fortune; mais enfin le sé-jour de la Bastille occupoit si fort mon esprit que je ne balançai plus, après avoir bien réfléchi sur la situation sâcheuse où je me trouvois, à m'embarquer sur un petit Vaisseau qui étoit le seul & le dernier qui devoit passer en France. La proposition que je fis au Capitaine de lui faire un present de mille écus sut si bien reçûe, qu'il s'engagea de me jetter sur les Côtes de Portugal, moyennant cette somme, à condition que je garderois le secret. Le meilleur de l'affaire est que mon ennemi avoit eu la précaution d'écrire aux Gouverneurs de Bel-Isle, de l'Isle de Ré & de la Rochelle, de m'arrêter aussi-tôt que je serois débarqué. Il croyoit avec raison que nô-tre Vaisseau devoit aborder à l'un de ces trois Ports, mais trois cens pistoles remi-ses fort à propos dans les mains de certaines gens qui ne sont guére accoûtumez à manier de l'or, font un effet merveilleux, car cette somme dont je ne me désaisois pas sans pei-ne, me sauva la liberté & peut-être la vie. Je m'embarquai donc le 14. du mois

dernier malgré tous les risques qu'on est obligé de courir, quand on est assez mal-

BARON DE LAHONTAN. 395 heureux de naviguer durant l'hiver dans l'elpace de Mer qui s'étend depuis l'Isle de Terre-Neuve jusqu'en France. Il est inutile de vous dire que je la issai quantité de meuble à Plaisance, que je ne pûs ni vendre ni emporter. Il vaut mieux suivre la route & vous dire que nous essuiames trois coups' de vent effroiables, sans recevoir aucun' coup de Mer, & que nous singlâmes à mâts &à cordes 1 50. lieuës, pendant la derniere de ces tempêtes qui dura trois fois vingt-quatre heures, souflant du Nord-Oüest. Celleci fut si violente que les Matelots s'embrassoient & se disoient le dernier adieu, ne faisant plus qu'attendre le moment qu'un coup de Mer enfonçant l'arcasse de nôtre Vaisseau nousabimat sans ressource. Si cette bourasque nous sit peur, les vents contraires de l'Est & du Nord-Est que nous rencontrâmes à cent lieuës vers l'Oüest du Cap: de Finisterre, nous causérent bien autant de fraieur, car nous fûmes obligez de louvoier pendant 23. ou 24. jours, ensuite dequoi nous découvrimes le Cap à force de bordées, où par un hasard extraordinaire nous sûmes attaquez par un Armateur de Flefsause de l'agitation des flots, se contenta de nous canonner avec si peu de succès, qu'il n'en coûta la vie qu'à un seul homme. Il est vrai que les œuvres mortes, &c

R. 6

196 VOLAGES DU les cordages de nôtre Navire furent tellement endommagez, qu'après nous être sé-parez de ce Capre à la faveur de la nuit & d'un brouillard de Commande, nous ne pûmes presque point nous servir de nos voiles, tant les manœuvres étoient en defordres. Cependant nous y remédiâmes avec toute la diligence possible, & le Capitaine du Vaisseau trouvant alors un beau pré-texte de relâcher, sans être obligé de sui-vre le plan que nous avions projetté, sit porter au Sud-Est pendant la nuit. Cette fausse route ne nous mettoit pas pourtant si fort à couvert de ce Capre, qu'il n'eut; pû nous garder pendant la nuit en saisant. aussi la même manœuvre; ce qui nous obligea chemin faisant de nous mettre en état de recommencer le Combat dès qu'il seroit jour. Il est vrai qu'il ne nous suivît pas comme nous l'avions crû, mais nous l'échapâmes encore plus belle à l'heure de midi, car après avoir été poursuivis quatre heures par un Saletin, à la vue de la Côte, il ne s'en falut presque rien qu'il ne nous enlevât avant que nous pussions gagner le mouillage de la rade sous le canon de la Forteresse de cette Ville. Si ce malheur nous fut arrivé le Gouverneur de Plaisance auroit peutêtre eu railon de s'écrier joieusement incidit in Scillam, &c. mais graces à Dieu nous en fûmes quittes pour la peur. Dès

BARON DE LAHONTAN. 397 que nous eûmes donné fond, je comptair les mille écus à ce Capitaine qui doit mettre cette bonne œuvre à la tête des meilleures qu'il ait fait de fa vie. La Chaloupe ne sut pas plûtôt à l'eau que je des-cendis à terre avec toutes mes hardes & dès que je fus en cette Ville ; je tâchai de lui procurer des munitions de guerre & de bouche avec tant de diligence que le len-demain, il leva l'ancre pour continuer son a voyage en France. Au reste, j'adresse au Marchand de la Rochelle qui m'a toûjours fait tenir nos Lettres en Canada, les Mémoires de ce Pars - là que vous m'avez demandé tant de fois. J'y joins un petit recueil des mots les plus nécessaires de la langue Algonkine, qui comme je vous ai dit tant de fois est la plus belle langue & la plus étendue de ce Continent. Se vôtre Neveu persiste dans le dessein de faire un voyage en ce Païs là, je lui conseille d'apprendre ces mots durant le cours de la traverse, afin de pouvoir ensuite demeurer cinq ou six mois pouvoir enfuite demeurer cinq ou ilx mois avec des Algonkins pour les entendre comme il faut. Outre cela je vous envoye l'explication des termes de Marine qui font contenus dans les Lettres que je vous écris depuis onze ans. Cette petite peine m'a fervi de divertissement pendant le voyage que je viens de faire; car en relisant les copies de cos Leures d'airiné de confession de cos leures d'airiné de confession de confe de ces Lettres, j'ai tiré quelques remar-

ques dont je vous ferai part lorsque j'aprendraique vous êtes content des Mémoires qui accompagnent celle-ci. Vous reconnoissez facilement que j'ai renoncé à toute sorte d'attachement de Patrie, pour dire la vérité, depuis l'année 1683. jusqu'à present. Les curienses Anecdotes que j'écris de ce tems là divertiront sans doute vos amis, pourvû qu'ils ne soient pas de ces insuportables dévots qui se feroient crucifier plûtôt que de souffeir qu'on fronde un Ecclesiastique. Je vous prie de m'écrire à Lisbonne & de me mander ce que vous aurez apristouchant mon affaire. Vous avez d'assez bonnes correspondances à Paris pour en être informé. Je ne doute pas que mon ennemi, s'attendant que la voie ordinaire de ses presens, lui réussiroit au point de me faire arrêter en arrivant en France, où il s'imaginoit que j'aurois la folie d'aborder, ne peste de tout son cœur de n'avoir pas trouvé le contrechifre de mes intentions. Quoiqu'il en foit, il est autant de son intérêt de me faire donner la mort, felon les faits dont il m'accuse faussement, qu'il est de magloire de lui procurer une longue vie. Sur ce pied-là, plus il vivra, plus je serai vangé, & par conséquent j'aurai-lieu de me conso-ler aisément de la perte de mes Emplois & de la disgrace du Roi.

Je suis, Monsieur, vôtre, &c. A Vienne en Portugal, le 31. Janvier 1694.



# EXPLICATION DE QUELQUES

# TERMES

QUI SE TROUVENT

## DANS LE PREMIER TOME.

### A.

A Fourcher, c'est jetter deux ancres l'un à droit & l'autre à gauche du Vaisseau, pour le tenir ferme & l'assurer contre le flux & le ressux, en l'empêchant de tourner sur son Cable.

Allege, c'est-à-dire, vuide, sans charge.

A mais & à corde, c'est être à sec, c'est-à-dire,

Amener les Voiles ou le Pavillon, c'est les abaisser, à cause de l'excès du vent, ou pour se rendre à l'ennemi.

Apareiller, c'est faire les travaux nécessaires pour mettre un Vaisseau en état de partir de l'endroit où il étoit ancré.

Arbre de la Paix. Métaphore simbolique, qui signi-

fie la Paix elle-même.

Arriver, c'est aller droit sur un Vaisseau, ou sur une terre à la faveur d'un vent largue, ou d'un vent en poupe.

Aterrage, c'est l'abord de quelque terre lorsqu'on vient de la pleine Mer chercher les Côtes pour la sureté du Vaisseau & le repos des Pilotes. 400 VOTAGES DU

il est presque impossible de se servir en pleine Mer, à cause de l'agitation des stots. Il y en a de deux sortes. Les premières dont les Pilotes se servent quelquesois dans le voiage des Indes, lorsque la Mer est unie, comme la glace d'un miroir. Cellesci ne sont propres qu'à prendre hauteur au Soleil, par le moien de deux pinules percées de deux petits trous dioptres, qui servent à conduire le raion visuel jusqu'à cet astre: Les dernières dont les Mathématiciens ont accoûtumé de se servir pour des Observations Astronomiques, sont garnies des Azimuts, des Almucantaras, des Tables Soxodromiques, & des autres Cercles Concentriques & Excentriques de la Sphére.

### B.

Danc de Terre-Neuve, ou Bans en général, est une élevation de terre dans la Mer, comme la forme d'un chapeau est élevée au-dessus des bords. Ce Banc est couvert de trente ou guarante brasses

d'eau, & pavé de Morues.

Bande. Je n'ai point vû de gens qui aient bien explique ce terme jusqu'à present. Voici l'explication que je lui donne. Par la Bande du Nord, on entend l'espace du Ciel contenu depuis le Nord-Oüest jusqu'au Nord-Est; par la Bande de l'Est on entend la partie du Ciel contenue depuis le Nord-Est jusqu'au Sud-Est; par la Bande du Sud on entend la partie du Ciel contenue dans le Sud-Est jusqu'au Sud-Oüest, & par la Bande de l'Oüest on entend la partie du Ciel contenu depuis le Sud-Oüest jusqu'au Nord-Oüest.

Baffin. C'est une perite espace d'eau dormante, à

peu près comme un étang.

Batures, sont des basses ou des chaînes de rochers qui s'étendent sous l'eau d'un endroit à l'autre, & s'élevent jusqu'à cinq ou six pieds plus ou moins BARON DE LAHONTAN. 401 de la surface de cer élément, ce qui empêche queles Vaisseaux, les Barques, &c. ne puissent floterau-dessus.

s'élevent au pied des Sauts ou des Cataractes, par la même cause des jets d'eau que nous voions en

Europe.

Bonteux. Sont de petits filets amarrez au bout d'un bâton. Les Pêcheurs s'en servent à prendre du Poisson sur les fonds sablonneux, & sur tout des Anguilles, sur les bords du Fleuve S. Laurent.

Bouts de Quiévres. Sont des filets, à peu près semblables aux Bouteux, qui servent au même usage.

Braffe. Est une mesure de cinq pieds parmi les Na-

vigateurs François.

Brigantin, est un petit Bâtiment de rame & de voile leger de bois à voile latine, n'aiant qu'un faux pont. Il est aigu à poupe comme à prouë, & il est pincé pour bien aller.

### C.

Alumet en général, est une pipe. C'est un mor Normand, qui vient de chalumeau. Les Sauvages n'entendent pas ce mot de Calumet, car il a cté introduit par les Normands en Canada dans les premiers établissemens que les gens de cette Nations firent en ce Païs-là, & il s'est conservé jusqu'à present parmi les François qui y sont. Les Iroquois apessent en leur langage ce Calumet ou pipe, Ganondaoé, & les autres Nations Sauvages Poagan.

Canadiens, sont des naturels de Canada nez de pere & de mere François. On apelle celles des Isles

de l'Amérique Méridionale Creoles.

Capa y d'espada. C'est un titre de Gascogne que les gens de cette Province donnérent autresos par ironie au Conseiller du Conseil Souverain de Capada, parce que les premiers Membres de ce

402 VOIAGES DU

Tribunal ne portoient ni robe, ni épée, se contentant de marcher la canne à la main dans la Ville de Quebec, & d'aller au Palais en cet équi-

page Bourgeois.

Cargue. Carguer les voiles, c'est les plisser ou les rassembler en un tas vers le haut des mâts, au contraire des rideaux d'un lit ou des fenêtres qu'on rassemble en long. Cette manœuvre se fait par le moien de deux cordages, qui font le même effet que les cordons d'une bourse.

Casse-tête. Ce mot signifie massue. Les Sauvages l'apellent Assan Oustik c'est-à-dire, que Assan signifie Casse & Oustik signifie tête. Ainsi ces

deux mots signifient Caffe-tête.

Ohenail. C'est une étendue d'eau assez prosonde entre deux Bancs ou deux terres. Ordinairement-les chenails ou chenaux sont bordez de sonds plats, ce qui sait qu'on a la précaution d'y mettre des boüces ou des balizes pour montrer le chemin aux pilotes, qui se conduisent par le moien de ces marques ou même par la sonde; car ils risqueroient de perdre leur Vaisseaus s'ils n'enfiloient pas bien le Chenail.

Oliffes. Ce sont de petites seuilles de bois de Cedre de l'épaisseur d'un écu, de la largeur de trois pouces, & austi longues qu'on peut les faire. Elles sont le même effet en canot qu'une

bonne doubleure à un habit.

Compas de variation. Il est plus grand que les Compas ou Boussoles ordinaires. On s'en sert pour remarquer les mouvement inégaux de l'aiguille aimantée, laquelle Nord - Este incessamment dans l'autre Hemisphere, au lieu qu'elle Nord-Oueste toûjours en celui-ci; c'est à dire au deçà de la Ligne Equinoxiale. De sorte que cette aiguille s'écarte à droit & à gauche du vrai Nord du Monde d'une certaine quantité de degrez, dont les Pilotes s'aperçoivent par le

BARON DE LAHONTAN. 403 moien d'une alidade & d'un fil qui coupant le verre dudir Compas en deux parties égales, leur démontre la variation de l'aimant, lorsque le Soleil se couche, qui est le vrai tems propre à faire cette observation; car au lever de cet Astre & à son midi, on peut se tromper, à cause des réfractions, ou &c.

Coureurs de Bois. Sont des François ou des Canadiens ausquels on donne ce nom, parce qu'ils
emploient tout le tems de leur vie au rude
excercice de transporter des Marchandises dans
les Lacs de Canada, & dans tous les autres.
Pais de ce Continent, pour les trafiquer avec
les Sauvages. Et comme ils entreprennent des
voiages de milles lieuës en canot, malgré les
dangers de l'eau & des Iroquois, on dévroit,
ce me semble, les apeller plûtôt Coureurs de
risques, que Coureurs de Bois.

Courir bord sur bord. C'est la même chose que

louvoier, dont j'ai donné l'explication.

## D.

Onner des Culées. C'est lorsqu'un Vaisseau touche à terre de la poupe seulement. Il faut que l'extrémité de la quille soit bien forte pour résister à quelques culées, lorsque le fonds est un peu dur & l'eau un peu agitée.

Donner la Chasse. C'est-à-dire, poursuivre un Bâtiment, courir sur lui, le forcer à prendre

la fuite, & à s'esquiver s'il peut.

Donner fond, Donner fond, c'est la même chose que mouiller l'ancre, ou la jetter au fond de la Mer ou d'une Riviere.

E.

E Cores. Sont les bords d'un Banc, lesquels sont; escarpez comme une muraille.

F

PEftin d'Union. Terme dont les Iroquois se servent pour signifier le renouvellement d'Alliance entre les cinq Cabanes, c'est-à-dire, entre les cinq Nations Iroquoises

Flot Batiment à flot, c'est lors qu'il flotte sur l'eau

sans toucher au fond.

Fret. Ce mot a deux sens. Celui de ma Lettre est le chargement ou la voiture qu'on met dans un Bâtiment pour être transporté d'un lieu à un autre, un fret de personnes, de bled de liége ou de plume, est plus mauvais qu'aucua autre, parce que ces choses remplissent un Bâtiment sans le charger; au contraire des Marchandises pesantes, à sçavoir le Vin, le Fer, le Plomb, le Sucre, &c.

G

Ouverneur. C'est conduire un Vaisseau par le moyen du Gouvernail (comme on fait un cheval par le secours de la bride) lors qu'il fait assez de vent pour le faire mouvoir, car sans cela tout Navire est plus immobile qu'un Gouteux dans son Fauteüil.

Brelins épisses. Sont des cordages amarrez bout-àbout, entrelassez & joints les uns au bout des autres, par le moyen des chevilles de fer, qu'on ap-

pelle des Cornets d'épisse.

### H

deux mâts de Hune d'un Vaisseau, lesquels font directement situez ou posez sur les deux plus grands mâts.

K

K Itchi Okima. C'est ainsi que tous les Sauvages; dont les langages se rapportent à celui des Algenkins, nomment les Gouverneurs Généraux de BARON DE L'AHONTAN. 408 Canada, du mot de Kitchi, qui fignific Grand & de Okima, qui veut dire Capitame. Les Iroquois & les Harons les apellent Conontio.

L.

Atitude. Il n'y a personne qui ne sçache que ce n'est autre chose que la hauteur du Pôle ou l'éloignement compris depuis un lieu fixe jusqu'à l'E-

quateur.

Louvoier. C'est aller en zigue zague, comme un ivrogne, lorsque le vent est contraire, car alors on est obligé de faire des borsées, tantôt à droit tantôt à gauche, en rangeant le vent le plus qu'il est possible, pour se soutenir ou pour gagner du chemin en louvoiant. Un Navire bien pincé & de façons bien évidées, gagne sans dériver, portant toutes ses voiles, pourvû que la Mer soit belle près de quarre lieuës à droite route, de dix qu'il a fait en louvoiant.

M.

Mâtres ou Précintes. Sont deux lates ou perches rondes de bois dur d'une seule pièce, lesquelles régnent d'un bout du Canot à l'autre, à sçavoir une de chaque côté. C'est ce qui soûtient ce petit Bâtiment, parce que les barres & les varangues y sont liées ou enchassées.

Molir. C'est se rallentir, diminuër ou cesser peu 2 peu. On dit le vent molit pour dite que le vent

tombe, qu'il est aux abois.

P.

P Arages. Ce sont de certains espaces ou portions de Mer, entre-deux Caps, deux Isses, deux Terres ou deux degrez de latitude.

Perroquets. Ce sont deux petits mâts situez ou posez sur les mâts de hune. Ce sont aussi les voiles con-

venables à ces deux petits mâts.

Partage. Faire portage, c'est transporter les Canots

par terre d'un lieu à un autre; c'est-à-dire, du pied d'un Cataracte jusqu'au dessus, ou d'une Riviere à un autre.

Porter. Porter sur une terre, c'est aller droit à elle

pour la reconnoître.

Poupe. C'est l'extrêmité ou la queue d'un Vaisseau. Le Gouvernail y est placé & soûtenu par les gons de l'Estambord où les vis du Gouvernail sont enchassez.

Pronë. C'est la tête ou l'avant d'un Vaisseau qui coupe les slots, c'est-à-dire, le bout ou l'extrêmité d'un Vaisseau qui se presente le premier à la Mer.

Q.

Ville. C'est l'ame d'un Bâtiment, c'est-à-dire, une longue piéce du meilleur bois qu'on puisse trouver ou plusieurs jointes ensemble, pour suporter le grand faix de toutes les piéces de charpente qu'on emploie à sa construction.

R.

Adoubler. C'est-à-dire raccommoder, reparer, & mettre en état de naviguer, par le moien des planches, du brai, des ferrures, &c. qu'on met aux Barques dont il est parlé.

Ranger. Ranger une Terre, une Isle, une Côte, &c. c'est les côtoier à bonne & raisonnable distance.

Refouler. C'est forcer la marée ou resouler les courans d'une Riviere, c'est-à-dire, naviguer contre le courant, aller du côté d'où viennent les courans ou les marées.

Rigner. Vents qui régnent, sont ceux qui parmi les trente-deux soussent plus souvent ou plus constamment que les autres en certaines parties de la terre. Comme par exemple, les vents alisez régnent depuis les Canaries jusqu'aux Isses de l'Amérique, soussent de la bande de l'Est depuis que le monde est monde, sans jamais s'écarter de cette partie du Ciel.

BARON DE L'AHONTAN. 407 Ruche. Est un instrument pour la Pêche semblable à des Ruches d'Abeilles.

S.

S ancir ou chansir, c'est-à-dire couler bas, couler à fond, perir, se perdre. Sancir sous les ancres, c'est être brisé & fracassé par les coups de Mer, ce qui arrive aux vieux Vaisseaux en de mauvaises rades foraines.

Sauter. Sauter une Cascade, un Saut, un Cataracte, c'est-à-dire descendre en bâteau ces dangereux précipices, en suivant le fil de l'eau & manœuvrant

avec beaucoup d'adresse.

Scier. C'est nager à rebours, tant pour aider le Timonier à gouverner son bâteau, que pour le retenir dans un courant, ou pour lui faire presenter la prouë au sil de l'eau quand le gouvernail est endormi.

Scorbut. Est une corruption dans la masse du sang.

Il y en a de deux sortes. Le Scorbut terrestre & le
Scorbut aquatique, apellé vulgairement le mal de
terre. Le premier se contente d'accabler son homme d'infirmitez incurables qui le ménent peu à
peu au tombeau; & le second conduit infailliblement à la mort en sept ou huit jours, à moins
qu'on ne mette le pied sur la terre; ce qui est le
seul reméde.

Sillir ou fingler, c'est-à-dire, pousser en avant, sendre l'eau de bonne grace, avancer chemin, &c.

T.

Toulet. Est une cheville de bois dur qu'on enchasse en certains trous ménagez de deux en deux pieds dans le plat bord d'une Chaloupe.

Traîneaux. C'est une voiture ou machine construite en figure de quarré long sur deux petites piéces de bois de quatre pieds de longueur & de six pouces de largeur, où sont clouez plusieurs cerceaux cou408 VOIAGES DU BARON DE LAHONTAN.

verts de drap ou de peaux pour être à l'abri du vent.
Ces deux pièces sont d'un bois dur très-bien poli, afin de mieux glisser sur la nége & sur la glace.
Ceux-ci sont les traineaux à cheval; car ceux dont on se sert avec deux ou quatre Dogues, sont découverts & faits de petites planches d'un bois dur, coulant & luisant, lesquelles ont un demi pouce d'épaisseur, cinq pieds de longueur, & un & demi de largeur.

V.

Arangues. Celles-ci sont à peu près de la figure des varangues plates des Flutes, avec cette différences qu'elles embrassent le Canot en dedans d'une précinte à l'autre, où elles sont enchassées.

Leur épaisseur est de trois écus, & leur largeur est de quatre pouces.

Vent frais. Est un vent modere, qui souffle égale-

ment fans ravaller.

Wogner. C'est faire avancer un Bâtiment de rames par le secours de ses avirons.

Fin du premier Tome.











